











ransmiller 1837. ZINNEBEELDEN,

Getrokken uit

# HORATIUS FLACCUS

Naer de geestrijke vinding van den geleerden

# OTTO van VEEN,

Op de zeden toegepast; en

Bygedichten, op nieuws gerijmt,

ANTONI JANSEN,



PAMSTELDAM,

By Justus Dankerts, Konst, Kaert, en Boekverkooper in de Kalverstraet inde DANKBAERHEYT. 1683.



# AEN DEN HEERE

# GUILLELMO KONING.

MYN HEER,



Embler

K had my zoo haest niet overgegeven tot het maken van deze Bygedichten, naer de geestrijke uitvinding van Otto van Veen, of ik kreeg, ten zelven tijde, het voornemen om ze uw' Ed: gedienstig op te dragen: zoo wel uit ach-

ting van uw' Ed: wakkeren Geest, die in Natuurlijke en niet min zedelijke Wijsbegeerte een groot behagen schept, als om door deze geringe erkentenis van genoten vriendschap, te toonen hoe hoog ik waerdere my te mogen noemen,

MYN HEER,

Uw' Ed: onderdanige dienaer

ANTONI JANSEN.

Amst. den 20 van Wiedemaent 1683.

# O O R R E D

# Op de Zinnebeelden uit

# HORATIUS FLACCUS.

N wat grootachting, zedert de tijden van Keizer Augustus af tot nu toe, by alle volken, inzonderheit de geleerde, de gedichten van Horatius Flaccus zijn geweest, blijkt uit zoo veele aenteekenaers en uitleggers, die byna al haer leven daer over hebben gezweet; zoo dat zelve Julius Scaliger van eene zijner Lierzangen zegt, dat hy liever die wilde gemackt hebben dan Koning van gantsch Sicilien zijn: nocmende verscheide daer van goddelijk en onbe-

grijpelijk.

Maer inzonderheit heeft Otto van Veen zijn verstant daer aen ten uitersten te werk gelegt; en, op het spoor der Hieroglyphische schrijvers, de kostelijke en eedle spreuken, gelijk een bye uit de beste bloemen. uit dezen volkomen lusthof en warande van alle weereltwijsheit byeen verzamelt; en voornamentlijk die van die natuur zijn; datze op zinnebeelden hebben kunnen toegepast worden; die hy dan zoo krachtig en aerdig heeftuitgedrukt, datmen met recht zou mogen twijffelen of hy Horatius, dan of Horatius hem gevolgt heeft: maer ten minsten is het zeker dat deze naukeurige verkiezing en sierlijke toepassing hem die genoegzaam eigen hebben gemackt. Men ziet hier de natuurlijke afbeelding van de onnutte zorgen, die de menschen hen zelven op den hals halen : hoe die, in't midden van de rijkdommen en wellusten, als Sphynxen en Harpyen in het harte blijven kleven, en door den Ruiter, op het moedig Paert, niet voorby zijn te rennen; en dat hy, in deze schildery der Hartstochten, allermeest zulke ten toon stelt, die tot verbetering der zeden kunnen dienen: zoo verbeelt hy eenen Tieran overäl voor zijn leven bevreest; een deugdzamen Held, onbezweeken, indien zelfs den hemel en al 't gestarnte op hem neerstorte. En, om dit gevoeghelijk aen een te schakelen, en, als aen beelden in een volkomen tafereel, zoodanigen welstant te geven, dat die nergens elkander in de weeg staen: vertoont hy vooreerst de heerlijkheit van de deugd, haere standvastigheit en glory door alle hare deelen; waer tegen hy overstelt de slavernye en noit ontvluchtbare straffen

#### VOORREDE.

fen der misdaden: hy wijst als met de vinger aen wat kracht de opvoeding heeft, en hoe 't begin van een werk genoegzaem 't einde is te noemen: dat ziekte en zwarigheit den oogst is van de wellust, en de wijsheit alleen de meesteresse van 't geruste leven. Hy leert dat de vadzige traegheit voedster is van alle gebreken, en dat een eerlijk man noit verlegen valt om in't openbaer te durven doen, 't geen hy binnen zijne muuren kon besloten houden. die oprecht van geweten is, mag, in't midden van spietzen en zwaerden, in een akelige woestijn, tustehen Tygers en ondieren, onbezorgt als een lam, zijn' wegen banen. Hyleert wat de zoberheit, de getempertheit des gemoeds, en de vreeze Gods vermag; en dat Koningen wel magt hebben over hare onderzaten; maer de Godheit, gewapent met den bliksem, macht heeft over Koningen: datter geen rijkdom is, als geene rijkdom te begeren; geenarmoede wanneer iemant met zijn lotte vreden is; en geen vryheit, als in de wijsheit. Dan vermackt hy zich in het onbezorgde landleven, en zegt dat den ouden vrek zoo veel afgrijsselijke monsters van zorgen, als Penningen werden toegegoten: die zelts de gelauwrierde Dwingeland, metal zijn' bondelen en bijlen, niet kan afkeeren; en hoe hy hooger is opgesteegen hoe hy lager staet neer te plotfen. de gierigheit heeft plaets by alle soorten van menschen: de soldaet, schipper en landman bedekken dezelve onder de grijns van zorgen voor den ouden dag; zy is door stormwinden noch zware tempeesten te bedwingen. dus draeft 't gemeene volk de snoode begeerten na, met heviger driften, om dat de wijsten onder hun van gelijke zotheit razen. de ziekten des gemoeds ontfangen hare genezing van plaets noch tijd; maer alleen uit het vermogen der overwinnende Reden. geen voornoch tegenspoet ontstelt hem die van een stille vergenoegzaemheit zich voelt regeeren. gelijk geen waterzuchtige, door veel drinken, 200 kan een gierigaert, door't verkrijgen van veel' schatten, zich niet verzadigen. 't is veiliger by een fontein, dan aen woeste stroomen, met levens gevaer zijne nooddruft te boeten: en zeker, wat voordeel geniet een vrek van al zijn rijkdom, die zelf een geneesdrank, tot zijn gezondheit dienstig, terwijl hy geen hart heeft om 'er een penning voor uit te geven, ter dood toe blijft weigeren? hy zegt wijders, dat geen rijkaerd, zonder iemand te verplichten door gunstbewijzingen, veele dienaers zal krijgen; maer dat, als hy krank werd, yder verlangt na zijnen ondergang, gelijk men de gezondheit van eenen milddadigen met genegentheit zal afwachten. die over de rijkdom heerscht is vry; maer daer

9

#### VOORREDE.

de schatten over gebieden zijn geketende slaven. de dwazen prijzen de zotternyen der rijken, en roemen hare opgepronkte schande; ja zy zullen in een rijke, zijnen slordigen, mismaekten en gemelijken ouderdom aengenaem en bevallig noemen: daerom yder die afgodspop aenbid, schoon het overalgebiedende goud zelfalle deugd en kuischeit verkracht. de rijke, zoo wel van begeerlijkheit als kostelijkheit overladen, lijd honger en gebrek in't midden van zijne korenzolders en wijnkelders; daer ondertufschen de gratige ersgenaem, als een roofvogel, het oog op de schatten houd gevestigt. hy leerd, voorts, dat armoede een groote hinderpael voor eerreedel verstand is, om iet loffelijks uit te voeren, 't en zy het opgeholpen werde om proeven te geven van zijn deugden. hiertoe helpt de vriendschap, die alle rijkdom te boven gaet; om dat ze, de gebreken verschoonende, alles ten besten uitlegt, en eigen vermaek, en nut, ten dienste van een vriend, ter zijden stelt. zoo zoekt hy liever zijne, als een's anders feilen op te halen, omdat hy lichter zichzelven als anderen kan overheeren. dan raed hy den konstbeminners, dat yder zich naerstig quijte om in de kunst ter volmzektheit op te stijgen, en zich niet te vergapen wat anderen, maer hem zelver, is bevolen. Men kan in alle staten zijn deugd doen blijken, en de wederwaerdigheden van 't geval gelijkmoedig verdragen; doch wanneer gewoonte in natuur verkeert is, kan men die met geene vork verdrijven; maer de geleertheit, onder de bescherminge der wijsheit, leest vreedzaam en gerust, terwijl genegenheit tot Dichtkunst, door hare schoone gedachten, de vreeze en droefheit verjaegt, en haren naem ziet opgevoert ter eeuwiger geheugenis. Dus zit hy, van zorg ontslagen, om met gezangen en dichtkunstige werken zich te verlustigen, en ontfangt, voor de slaep, smack en minnelusten, verhevener gaven; als matigheit, wijsheit en gezond oordeel; waarom hy gesteld werd tufschen hoop en vrees in eenen onverschilligen stant, alsof elk uur zijn laetste wezen zou. de verstandige is van den wijn, door de wijsheit ingeschonken, niet afkeerig: zy doet de smerten bywijlen vergeeten, en herstelt de krachten die reetsaan't glyen scheenen. dat men de tijd moet nemen 200 ze komt, en haer bedanken, wanneer zy haren tol komt opëifschen, leert hy zorgvuldig in acht nemen. van de wrede tanden der Nijd wierd zelf de monsterdwingenden Herkules, niet dan door de dood, ontslagen. wat helpt het, zich tegen God te willen kanten, wiens bliksem allen hoogmoed kan verpletteren? dus werden de tijden van dagh tot dagh erger; en de boosheeden vermenigvuldigen zonder ophouden, waerdoor de Godsdienst wert verwaerloost, 't gene oorzaek is dat landen en volken

#### VOORREDE.

werden overhoop geworpen. De langzame straf volgt nochtans den quaeddoenders op de hielen. dat de moed wil der Prinsen't gemeene volk veeltijdsduur komt te staen, die hare misdaden moeten dragen, toont hy krachtig; en voegt'er by dat het sterfuur overäl zeker is, 't geen men vergeefsch uit diereningewant poogt nate spooren. niemant zy daerom voor dit leven te veel bezorgt : want de snelloopende Tijd verdrijft metter haest de vermaeklijkheden der Jeugd, en laet eindelijk niet anders als ongemak, donkere oogen en grijze haren over. niets blijft geduurig in cenen stand. bevalligheit en geleertheit werden door de Tijd vertreden of weg gedreven; gelijk ook de jaren, met stippen aeneen gehecht, te post voorby vliegen. wat reden heeft daerom den oude suffert, dat hy groote Palleizen laet bouwen, daer het graf al zijne ingebeelde glory haestig zal bedekken, en hem niet overlaten als de gehate Siprés en een linnen kleet, hem alleen van den nazaeten gegeven, die, ondertuffchen, op zijn gewonnen goed, moy weder speelen. Dit droevig en strenge noodlot verschoont den koning niet meer, als zijnen minsten slaef, en klampt de stervelingen van alle kanten aen boord: want de ontsteke lucht, het oorlogszwaert en andere ongevallen destijds, doen elk hun best om dit korte leven te vernielen. de dood stelt tooneelswijze haere lotery, daer het telkens levens geld, in't openbaer te aenschouwen, en stoot met de zelve voet aen't Vorstelijke Hof als aan de geringste woonhutten. 200 gaen de jaren, vergeleeken met Lente, Zomer, Herst en Winter, van't een' saizoen in 't andere over; en vertoonen, als in een spiegel, aen het eedele verstand dat de mensch niet meer is als een' bloote schaduw, een rook en wind, daer niet op te vertrouwen is: omwelke reden het billijk is datmen alles matiglijk gebruike, eermen gevaer loop' van eenen snooden verquister alles te moeten inruimen: want de dood maekt van alle aenzienlijkheit een einde, en stelt een zelve waerde en prijs op alle vergankelijke dingen.

Hierop doelen deze zinrijke figuuren, die den beminners van goede zeden aenleiding konnen geven om hare gedachten in die vermakelijke en stichtelijke stoffen breeder te laten uitweiden, en als met de hand te stieren tot het doen van prijsselijke werken; waer nessens wy, tot naerder opening en verklaring, door bygedichten, den zinnebeelden toegepest, de geestrijke gedachten van den eersten vinder zoo voeghlijk hebben getracht uit te drukken als ons doenlijk is geweest, om den aendacht op te wakkeren, niet alleen tot een bespiegelende, maer veel eer werkdadige wijsselt; strevende na dien allerheerlijksten prijs, die aen 't einde van de heirbaen der deugden

voor den volstandigen is opgehangen.

#### VIRTUS INCONCUSSA.

Lib. 3. Od. 2. Virtus repulsæ nescia fordidæ, Intaminatis fulget honoribus: Nec sumit, aut point secureis Arbitrio popularis auræ.

Lib. 1. Satyr. 6.

Populus nam stultus honores Sæpè dat indignis, & famæ servit ineptus: Et stupet in titulis, & imaginibus.

# I. DE DEUGD IS ALTYD VAERDIG.

De deugd blijft steets haer eige loon,
Zy kan alleen zichzelf vermaken.
Zy staet na Koningstaf noch kroon;
Maer poogt en streeft na hooger zaken.
Haer rust, van hoop noch vrees gestoort,
Laet 's weerelts los geval braveeren.
Hy blinkt, die hare lessen hoort,
Met de onbevlekte kroon van eeren.

# LA VERTU EST INE'BRANLABLE.

Ne s'ébranler jamais pour aucuns changemens, Voir d'un visage égal tous les evenemens, Mépriser la Fortune & sa vaine puissance, En tenant ce phantôme à ses pieds abbatu, Ne chercher que dans soy sa juste recompence, C'est ce qu'aux grands Heros inspire la Vertu.

Amants

# uit HORATIUS FLACCUS.

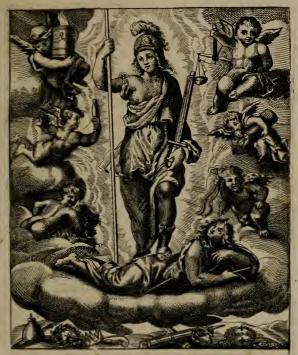

VIRTUS INCONCUSSA

Amants de la Vertu, dignes enfans des Dieux A qui tous les méchans ont declaré la guerre, Vous ne combattez fur la terre, Que pour triompher dans les Cieux.

A

VIR-

# VIRTUTIS GLORIA

Lib. 1... Epift. 17. Res gerere & captos ostendere Civibus hosteis, Attinget solium Jovis, & cœlestia tentat.

Lucil. Hessod. lib. op. & Virtutem voluêre Dii sudore parari, Arduus est ad cam, longusque per ardua tractus, Asper & est primum: sed, ubi alta cacumina tanges, Fit facilis, quæ dura prius suit inclyta Virtus.

Silius Italicus ita de virtute, Mecum honor & laudes & loeto gloria vultu, Et decus & niveis victoria concolor alis, Me cinctus lauro perducit ad astra triumphus Casta mihi domus, & celso sunt colle penates:

### DEROEM DER DEUGD

Die, in triomf, aen 't volk vertoonte De slaven, aen zijn kar gebonden, Zit als Jupijn om hoog gekroont, Het voorhooft met Laurier omwonden. Als de oproerstichter wert gedoemt, De trouwe Burger vry gesproken, Dan zietmen 's Prinsen lof geroemt, En wierook op zijn outer smoken.

### LE GLORIEUX TRIOMPHE DE LA VERTU.

Pardonner aux soûmis, dompter les insolens, Affronter les perils, la mort & les tourmens: C'est le chemin Royal qui conduit à la Gloire, L'aquelle suit tousjours le char de la Vertu, Pour publier par tout l'honneur de sa victoire, Et pou la couronner lors qu'elle a combatu.



VIRTUTIS GLORIA.

Que tu produits, Vertu, des fruicts delicieux! Que les Hommes par toy, sont disserents des hommes! Tu portes tes Amants jusqu'au de-là des Cieux; Et faits que tout ce que nous sommes, Nous les nommons nos Sauveurs & nos Dieux.

A 2

NA.

# NATURAM MINERVA PERFICIT.

Lib. 4.

Fortes creantur fortibus, & bonis, Est in juvencis, est in equis patrum Virtus: nec imbellem feroces Progenerant aquilæ columbam. Doctrina sed vim promovet insitam; Rectique cultus pectora roborant: Utcumque desecere mores, Dedecorant bene nata culpæ.

Lib. 4. Od. 4. An nescis — quid mens ritè, quid indoles

Nutrita faustis sub penetralibus

Posset ?

# 3. NATUUR WERT DOOR KUNST VOLMAEKT.

Noit broeide een Arent Duiven uit.
Het moedig Paert teelt zijn's gelijken.
Zoo zal van's Vaders wijs besluit
Geen brave zoon kleenmoedig wijken.
Natuur houd overal dien voet.
Zoo dalen vromen van de vromen.
Maer Pallas konst en wijsheit doet
Natuur volmaekt te voorschijn komen.

#### L'ART PERFECTIONNE LA NATURE.

Quand un Homme seroit sorti du sang des Dieux; Et qu'il auroit receu, par la faveur des Cieux; Les plus pretieux Dons, que fournit la Nature, Il ne sera jamais au nombre des parfaits; Mais paroistra plûtost une vaine sigure, Si la Reyne des Arts n'y met les derniers traits.



NATURAM MINERVA PERFICIT.

Ne te promets pas tout des soins de la Nature, Il faut que ton travail accompagne le sien: Le Champ le plus fertile a besoin de culture, Et si le Laboureur ne l'ensemence bien,

Il n'y recueille rien.

A 3

VIR-

# VIRTUS IMMORTALIS.

Lib. 3. Od. 4. Virtus recludens immeritis mori Cœlum, negatâ tentat iter viâ: Cœtusque vulgareis, & udam Spernit humum fugiente pennâ.

Seneca,

Consulere Patriæ, parcere afflictis, ferâ Cæde abstinere, tempus atque iræ dare, Orbi quietem, sæculo pacem suo, Hæc summa Virtus, petitur hâc cælum vià.

Senec. Hercul. Oeteo Numquam Stygeas fertur ad umbras Inclyta virtus: fed cum fummas Exiget horas confumta dies, Iter ad fuperos gloria pandet.

# 4. DE DEUGD IS ONSTERFLYK.

De kunst, geleertheit en verstant,
Voert hier den mensch, met grooter waerde,
Naer 't onbeweeglijk Vaderlant,
Verlost van de onstandvastige aerde.
Geen Lethes vloet verslint zijn naem;
Maer, boven plaetze en tijd verheven,
Gevoert op vleugels van de saem,
Wert zy aen de eeuwigheit gegeven.

#### LA VERTU EST IMMORTELLE.

Toy qui pretend laisser à la posterité Un illustre renom durant l'eternité: Escoute mon conseil, il est seur & sidelle, Embrasse le fameux parti de la Vertu: Pour arriver un jour à la Gloire immortelle, Il faut sem ses drapeaux avoir bien combatu.



VIRTUS IMMORTALIS.

Lia Vertu nous arrache à la fureur des Parques, Alcide en la suivant est monté dans les Cieux; Et ses chers Nourrissons, soit Bergers, soit Monarques, Sont mis sans difference à la Table des Dieux.

#### VIRTUTI SAPIENTIA COMES.

Virtus est, vitium fugere: & Sapientia prima, epif. i. Stultitià caruisse.

Lib. 1. Od. 12. Proximos ipsi tamen occupavit
Pallas honores.

# 5. DE WYSHEID EN DEUGD GAEN ZAMEN.

Als wijsheit van de dwaesheit vliet,
Wil deugd geduurig ondeugd wijken.
Twee strijdigheeden paren niet.
Gelijk bemint steets zijn's gelijken.
Men kan de ziekten van 't gemoet
Verwinnen met haer 't hooft te bieden.
De vlucht blijft loffelijk en vroed,
Die ondeugd leert, om deugden, vlieden.

#### LA SAGESSE EST L'INSEPARABLE DE LA VERTU.

Celuy qui peut regler toutes ses actions,
Moderer ses desirs, vaincre ses passions,
Peut se glorifier d'avoir de la Sagesse,
Et de tenir un rang parmy les Vertueux;
Car elle, & la Vertu, s'accompagnent sans cesse;
Et qui possede l'une, est possesseur des deux.



VITIVM FUGERE VIRTUS EST.

Si tu veux triompher du Vice Qui combat jour & nuit pour te vaincre le Cœur, Fuy, mais comme le Parthe; & pour estre vainqueur, Use tantost de force, & tantost d'artissee.

B

# IN MEDIO CONSISTIT VIRTUS

Lib. I. Epift. 18. Virtus est medium vitiorum & utrimque reductum.

Lib. 1. Satyr. 1.

Est modus in rebus, sunt certi denique sines, Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Ovidius 1. Trift. Dum petit infirmis nimiùm sublimia pennis Icarus, Icariis nomina fecit aquis.

#### 6. DE DEUGD BESTAET IN DE MIDDELMAET.

Verkies de rechte middelmaet,
Zoo gy de mildheit na wilt spooren,
Die veilig tusschen overdaet
En gierigheit heeft plaets verkooren.
Zy breng Dedael u in gedacht;
Die heeft de middelweg gevonden:
Indien gy nu na mildheit tracht,
Bevorder haer op deze gronden.

#### LA VERTU TIENT TOUSJOURS LE MILIEU.

Châque siècle produit un grand nombre d'Icares, Si son exemple a fait sages quelques Avares, Les Prodigues n'ont pas évité son malheur: Car se voulans montrer d'une humeur liberale; Ils ont suy le milieu, centre du vray bonheur, Qu'il faut tousjours venir d'une constance égale.

Dans-



IN MEDIO CONSISTIT VIRTUS.

Dans les extremitez tousjours l'Homme s'égare, L'Avare & le Prodigue ont le mesme défaut; Marche comme tu dois, jamais le fol Icare Ne sut tombé si bas, s'il n'eut volé si haut.

B 2 MEDIO

# MEDIO TUTISSIMUS IBIS.

Lib. 1. Satyr. 2. Lib. 2. Satyr. 2.

De arte

Horat. 1. Epist. 1.

Poët.

Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt.

nam frustra vitium vitaveris illud, Si te aliò pravum detorseris.

In vitium ducit culpæ fuga, fi caret arte.

Virtus est vitium fugere : & Sapientia prima

# 7. MIDDELMAET IS BEST.

Een dwaes, die gierigheit ontvliet,
Wert vyand van zorgvuldig sparen,
Doch wacht zich van verquisting niet;
Maer laet de toom der reden varen.
Het helpt niet of hy Scylle ontgaet,
Die aen Karvbdis komt te stooten.
Men houde zich aen middelmaet,
Die kan verkleenen en vergrooten.

# ON MARCHE EN SEURETE' QUAND ON TIENT LE MILIEU.

La Vertu tient son trône en un juste milieu,
On ne la peut trouver en aucun autre lieu.
Où cours tu donc Avart? Ah! d'est au precipice,
En suyant un Escueil, tu vas contre un Rocher,
Et pasant le milieu, tu tombe dans le vice
De ceux qui n'ont des Biens que pour les épancher.

Eviter



MEDIO TUTISSIMUS IBIS.

Eviter tout excez, n'est pas chose facile; Si l'un nous semble laid, l'autre nous paroist beau. Ainsi fait l'Ignorant qui conduit un Vaisseau, S'il évite Caribde, il se jette dans Scylle.

B 3

VIR-

# VIRTUS IN ACTIONE CONSISTIT.

Lib. 4. Od. 9.

14

Paulum sepultæ distat inertiæ Celata Virtus.

Claud. de 4. Cons. Honor. Major & utilior facto conjuncta potenti Vile latens Virtus. Quid enim submersa tenebris Proderit? obscuro veluti sine remige puppis, Vel lyra quæ reticet, vel qui non tenditur arcus.

Lib. 8. Od. 4. Si chartæ fileant, quòd bene feceris, Mercedem tuleris.

Plant.

Sæpè summa ingenia in occulto latent.

# 8. DEUGD IS WERKENDE.

De deugd, die in 't verborgen schuilt.
En haer ontziet om door te breken,
Mag by een luyaert, die vervuilt
Door loomen flaep, zijn vergeleeken.
Ontwijktze 't helder zonnen oog,
Wie kan gewenschte vrucht ontsangen?
Wat voordeel geest ontspannen boog
Onbruikbaer aen de wand gehangen?

# LA VERTU GIST DANS L'ACTION.

La Vertu doit tous jours se montrer agissante, Et depuis qu'on la voit devenir languissante, Et ne pas s'empresser de marcher à grands pas, Où une noble ardeur & l'incite & la porte, Ce n'est plus la Vertu quand elle n'agit pas; Ou tout au plus ce n'est rien qu'une Vertu morte.



VIRTUS IN ACTIONE CONSISTIT.

Il faut agir incessamment; Et tenir l'Ame en exercice; Car par l'Action seulement La Vertu dissere du vice,

# VIRTUS INVIDIÆ SCOPUS.

Lib. 3. Od. 24.

16

— Quatenùs, heu nefas, Virtutem incolumen odimus, Sublatam ex oculis quærimus invidi.

L16. 1. Epift. 1. O cives, cives, quærenda pecunia primum est. Virtus post nummos.

Lib. 3. Od. 5. Nec vera Virtus, cùm semel excidit, Curat reponi deterioribus.

Paterc. Lucan. - Stimulos dabit æmula Virtus.

# 9. DE DEUGD VERWEKT NYD.

De lof der deugden wert bestreen,
Van die haer wezen niet en kennen,
Zoo lang zy wandelt hier beneen;
Maer komtze uit ons gezicht te rennen,
Men mist terstond haer waerde en kracht.
Het wijs bestuur van brave heeren
Wert eerst uitstekener geächt,
Wanneer tierannen ons regeeren.

#### LA VERTU EST LE BUT DES TRAITS DE L'ENVIE.

Pourroit-on rencontrer un homme vertueux, Qui n'eut jamais senti les coups des Envicux, Îls s'erigent d'abord en Censeurs de sa vie, L'on en fait châque jour de differens portraicts, Qui peut s'en estonner? le propre de l'Envie Est d'avoir la Vertu pour l'objet de ses traicts.

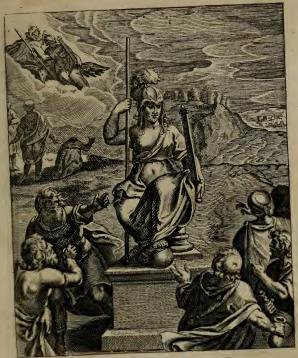

VIRTUS INVIDIÆ SCOPUS.

Plus la Vertu te rend proche des Dieux, Plus ton destin est sujet à l'envie. Mais quand la Parque aura borné ta vie, Tes ennemis te voyant dans les Cieux, De ta splendeur auront l'ame ravie.

C

# AMOR VIRTUTIS.

Lib. 1. Epift. 16. Oderunt peccare boni Virtutis amore. Tu nihil admittes in te formidine pænæ. Sit spes fallendi: miscebis sacra profanis.

# 10. DE DEUGD IS OM HAER ZELVE BEMINNELYK.

De goede, uit afkeer van het quaed,
Blijft, om haer zelfs, tot deugd genegen.
Gelijk de booze quaeddoen laet,
Om dat hem ftaen haer ftraffen tegen.
Die 't ftelen, na zijn fnooden aert,
Om 'r heilloos loon, niet derf beginnen,
Is de eernaem van de deugd niet waert.
Men moet de deugd om deugd beminnen.

#### L'AMOUR DE LA VERTU.

Ce n'est pas seulement la justice des Rois, Ny tous les chastimens établis par les Lois, Oui sont avec horreur considerer le vice: L'Amour de la Vertu s'nit seul par ses appas Ce que ne pouvoient pas la crainte du suplice, La rigueur des tourmens, ny la peur du trépas.

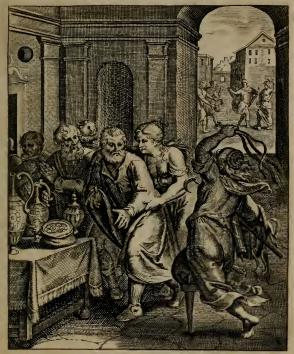

VIRIVIEM QUA VIRIVS EST, COLE,

Si de peur du supplice, & non de peur du crime, Tu t'abstiens des tresors à ta garde commis; Ta justice apparante est indigne d'estime. Le larcin n'est pas sait, mais le crime est commis.

2 ANI-

#### ANIMI SERVITUS.

Lib. 2. Satyr.7. Quid refert, uri virgis, ferroque necari? Auctoratus eas: an turpi clausus in arca, Quò te demisit peccati conscia herilis Contractum genibus tangas caput?

Lib. 1. Satyr. 2. Desiliat mulier: miseram se conscia clamet.

Horat, l. 17 ep. 16. Qui metuens vivit, liber mihi non erit umquam.

# II. ONDEUGD IS LASTICH.

Roem van uw slaessche vryheit niet,
Die, om uw heete min te koelen,
Een geile vrouw na de oogen ziet;
Gy zult, in 't eind, de wrack gevoelen.
Of, zoo gy 't wreekgeweer ontsluipt,
Wat slaverny heest grooter krachten?
't Zy datge in kas of kosser kruipt,
De gramschap hebt ge toch te wachten.

#### LE PECHE EST LA SERVITUDE DE L'AME.

Pourquoy donc t'exposer au destin malheureux,
Ou'inspire la fureur d'un jaloux soupconneux,
Îl ne manquera pas d'attenter à ta vie,
S'il vient à découvrir ton amoureux dessein:
Et comme si ton sang lavoit son infamie,
Il voudra te plonger le poignard dans le sein.

Volcus



IMPROBUS NUNQVAM LIBER EST.

Voleur d'un bien si cher à son vray possesser Monstre qu'un seu brutal incessament consume. Confesse au triste objet du glaive punisseur, Que ton plaisir passe n'a point eu de douceur, Que ton peril present ne change en amertume.

 $\mathbf{C}_{-3}$ 

# ANIMI SERVITUS PERPETUA.

Lib. 2. Satyr.7. Evasti? credo metues, doctusque cavebis: Quares, quando iterum paveas, iterumque perire Possis. O toties servus! qua bellua ruptis, Cùm semel essugit, reddit se prava catenis?

# 12. DE ONDEUGDEN SPRUITEN UIT ELKANDEREN.

Hy is verdoolt die, buiten noot,
Van zotte wellust ingenomen,
Weer in gevaer loopt van de dood,
Daer hy was even uit gekomen.
Een lichte vrou kan zijn verstant
Van de eene vrees in de ander jagen:
De Leeu is wijzer; van zijn bant
Gebroken, blijft hy geerne ontslagen.

#### LE VICIEUX EST DANS UN PERPETUEL ESCLAVAGE.

Tu viens à ce moment d'échaper le danger:
Par quel aveuglement ne veus tu pas changer
Un sort si perilleux, & l'infame habitude,
Qui te rend le vilain esclave du peché?
Il faut briser les fers de vette servitude,
Si non tu n'en serus jamais bien detaché.

Qu'un



IMPROBUS EX SERVITUTE AD SER VITUTEM PRORVIT.

Qu'un esprit impudique est esclave du vice, Que l'homme est malheureux, qui s'y laisse emporter! Regarde ce perdu qui sort du precipice: Il n'en est eschappé que pour s'y rejetter.

VIS

# ZIX X ZZZZZZZZ

### VIS INSTITUTIONIS.

Lib. 1. Epist. 2.

Juvenal. Sat. 14. Quo femel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu.

Nil dictu fædum, visuque hæc limina tangat, Intra quæ puer est, procul hinc, procul inde puella Lenonum, & cantus pernoctantis parasiti. Maxima debetur puera reverentia, si quid Turpe paras, nec tu pueri contemseris annos: Sed peccaturo obsistat tibi silius infans.

### 13. OPVOEDING HELPT VEEL.

Een nieuwen pot houd lang de reuk,
Van 't eerste nat, by haer ontfangen.
Krijgt, dus, de jeugt een quade kreuk,
Zy blijft haer in de leden hangen;
Maer zoo een ingeworpen zaed,
Haer onderrecht tot beter zeden,
De wijsheit blimt van graed tot graed.

De wijsheit klimt van graed tot graed. De opvoeding sterkt, met vaste schreden.

#### LE POUVOIR DE L'EDUCATION.

Comm'un Vase où l'on a renfermé la liqueur En conserve tousiours quelque reste d'odeur, Qui ne peut de long-temps estre du tout ravie, Ainsi ce jeune enfant sagement élevé Garde se souvenir tout le temps de sa vie, Des bons conseils de ceux qui l'ont bien cultivé.

Succe



VIS INSTITUTIONIS .

Succe avec le laict ce noble sentiment, Que l'amour des Vertus donne aux Ames bien nées, Nos cœurs sont des vaisseaux qui gardent constamment Les premieres odeurs que l'on leur a données.

IN-

## INCIPIENDUM ALIQUANDO.

Lib. t. Epift. 2. Dimidium facti qui cœpit habet; sapere aude Incipe, vivendi qui rectè prorogat horam, Rusticus exspectat dum desluat amnis: at ille Labitur, & labetur, in omne volubilis ævum.

Martial. 86. 5. Epig. Cras te victurum, cras dicis Postume semper.

Dic mihi cras istud Postume quando venit?

Quàm longè cras istud? Ubi est? aut undé petendum?

Numquid apud Parthos Armeniosque latet?

Jam cras istud habet Priami vel Nestoris annos.

Cras istud quanti, dic mihi, possit emi?

Cras vives, hodie jam vivere, Postume serum est.

Ille sapit quisquis, postume, vixit heri.

# 14. DIE NIET BEGINT, DIE NIET VERWINT:

Staet niet, verzuft en kleen van moed,
Verlegen, als een luyaert, gapen
Na het verloopen van den vloet;
Maer waed'er deur, dat is rechtschapen.
Sla vaerdig handen aen den ploeg.
Vertoef niet met uw deugd tot morgen.
Geen dagh, geen uur komt oit te vroeg.
De luyaert laet violen zorgen.

### IL FAUT. S'ACCOUTUMER DE BONNE HEURE AU TRAVAIL.

L'homme se doit nourir du travail de sa main, Ne remettons donc pas l'affaire au lendemain, Commençons de bonne heure à nous mettre à l'ouvrage, Gardons nous d'imiter ce lasche paresseux, Qui pretend que cette eau luy laisse le passage, Pour aller cultiver ces champs infrustueux.

Cours



INCIPIENDUM ALIQUANDO.

Cours après les travaux où la vertu t'appelle:
Surmonte constamment toute difficulté.
Quand un cœur genereux adore une beauté
Est-il quelque tourment qu'il ne souffre pour elle?

D 2 FRU-

#### FRUCTUS LABORIS GLORIA.

Deart.

Qui studet optatam cursu contingere metam, Multa tulit, fecitque puer: sudavit & alsit: Abstinuit Venere & vino. Qui Pythia cantat Tibicen, didicit priùs, extimuitque magistrum.

Ovid, li. 2.de årte.

Dum vires annique finunt, tolerate labores: Nam veniet tacito curua fenecta pede.

Lucan, lib. 9.

gaudet patientia duris.

Lætius est, quoties magno sibi constat, honestum.

Val. arg.

—— mentes tu fola peruris

# 15. HET EINDE KROONT HET WERK.

Die jong zich tot de Deugd begeeft, Volbrengt zijn loop, en klimt tot staten: Doch zal, terwijl hy henestreeft, Den Wyn en wellust achter laten. De Goden schenken overvloet Aen die met naerstigheit beginnen, En braef volherden in het goed. Gestadigheit helpt overwinnen.

### DA GLOIRE EST LE FRUIT DU TRAVAIL...

Endurer mille maux, travailler nuist & jour, Méprifer les donceurs du Vin & de l'Amour, C'est l'unique chemin qui nous meine à la gloire, On n'y peut arriver par un autre moyen, Car le fruit du travail, l'honneur de la vistoire C'est la gloire, qui doit faire tout nostre bien.

Fuy



CVERITE VT COMPREHENDATIS.

Fuy de la volupté les appas criminels; Souffre les feux du Sud, & les glaces de l'Ourse; Si tu veux acquerir les tresors eternels, Que les Dieux t'ont promis pour le prix de ta course. D 3

VOLUPTATUM USURÆ, MORBI ET MISERIÆ.

Sperne voluptates, nocet emta dolore voluptas.

Lib. t. Epift. 2.

Seneca Thyest.

Plaut.

Juvenal. Sat. 10. Nulla fors longa est, dolor ac voluptas

Nulla fors longa est, dolor ac voluptas Invicem cedunt: brevior voluptas.

Pœnitentia dolorque voluptate comparantur: Ita Diis placitum, voluptati ut mœror comes consequatur.

— Sed quæ præclara, & prospera tanti, Ut rebus lætis par sit mensura malorum?

— medio de fonte lepôrum Surgit amari aliquid.

#### 16. WELLUST TEELT SMERTE.

Vlie voor de wellust en haer pijn:
Want lang bedroeft haer kort vermaken.
Haer vreugd bestaet in enklen schijn,
Die nimmermeer aen 't hart kan raken.
Hoe duur verkoopt zy haer belang!
De woeker, slempen en hoveren,
Zijn van een snellen ondergang,
Die schielijk ten verderve keeren.

LES VOLUPTUEUX ACHEPTENT LES MALADIES ET MISERES AVEC:USURE.

Les somtueux festins, les ballets & les jeux Nous enrollent bien-tost dans le parti des gueux, Ounous laissent ronger par une maladie, Et nous goustons à peine un moment de plaisirs, Qu'il ne faille payer le reste de la vie, Par un nombre sascheux d'inutiles soupirs.



VOLVPTATVM VSVRÆ MORBI ET MISERIÆ.

Bale, masque, brelande, yvrogne, fais l'amour.
Sois tout aux voluptez; & les possede toutes
Bien-tost la Pauvreté, la Gravelle, ou les Goutes;
Et mille autres douleurs qui viennent à leur tour;
Te seront par de longs supplices,
Payer à chaque heure du jour,
Le cruel intrest de tes courtes delices.

C R A-

### CRAPULA INGENIUM OFFUSCAT.

Lib. 2. Satyr. 2. quin corpus onustum
Hesternis vitiis animum quoque prægravat unà,
Atque affigit humo divinæ particulam auræ.
Alter, ubi dicto citiùs curata sopori
Membra dedit, vegetus præscripta ad munia surgit.
Hic tamen ad melius poterit tanscurrere quondam;
Sivi diem sestum rediens advexerit annus,
Seu recreare volet tenuatum corpus, ubique
Accedent anni, & tractari mollius ætas
Imbecilla volet. Tibi quidnam accedet ad istam,
Quam puer & validus præsumis, mollitiem, seu
Dura valetudo inciderit, seu tarda senectus?

#### 17. DRONKENSCHAP VERDUISTERT HET VERSTANT.

Die overdadig zwelgt en brast,
Krijgt walging, hoostpijn, ziekte en braken:
De tucht en wijsheit zijn in last.
Zijn sterkte zal aen stukken raken;
Maar die zijn dorst en honger blust,
Tot onderhouding van het leeven,
Staet 's morgens vroeg al toegerust,
Om hem tot wijsheit te begeven.

#### LA DEBAUCHE REND L'ESPRIT HEBETE'.

Considerons un peu cét vorongne qui dort, N'est-ce pas un portrait visible de la mort? El est dans un estat à nous faire pitie De le voir tout plongé dans l'assoupissement, Si tu veux l'éloigner de cette lethargie, Ne prend pas trop de vin, & mange sobrement.



CRAPVLA INGENIUM OFFUSCAT.

Monstre que l'on voit tousiours yvre, Pourceau dont le ventre est le Roy: A tort tu te vantes de vivre A tort tu te vantes de vivie Ceux qui font au tombeau, n'y font pas tant que toy. NA-

#### NATURA MODERATRIX OPTIMA.

Lib. t. Satyr. 2. Nonne Cupidinibus statuit natura modum? quem, Quid latura sibi, quid sit dolitura negatum, Quærere plus prodest, & inane abscindere soldo? Num, tibi cùm sauces urit sitis, aurea quæris Pocula? num esuriens sastidis omnia, præter Pavonem, rhombumque?

Lib. 2. Satyr. 2. --- non in caro nidore voluptas-Summa, fed in teipfo est.

#### 18. NATUUR STELT DE MAET.

Natuur bepaelt met wijze en wet De nooddruft voor dit korte leven: Waerin te mager of te vet, Als schadelijk, wert uitgedreven. 't Geen matig voedzel kan voldoen, Om lijfsbehoeften te verzaden, Hoeft sterken wijn noch Venezoen Te helpen gulzig overladen.

### LA NATURE MODERE TOUTES CHOSES.

Contentons nous du peu que produit la Nature, N'empruntons rien de l'art pour nostre nourriture: Pourguoy cherchen par tout la superfluité Des mets delitieux avec beaucoup de peine ? Puisque nous pouvons bien conserver la sauté Avec un peu de pain, & de l'eau de fontaine.



NATURA MODERATRIX OPTIMA.

Les loix qui reglent nos plaisirs, Ne sont point des loix inhumaines: La Nature & le Ciel ne bornent nos desirs, Que de peur d'accroistre nos peines.

E 2

ANI-

### ANIMUS PURGANDUS.

Lib. 1. Epift. 2. Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis, acescit.

Lib. 3. Ode. 24. Eradenda Cupidinis
Prayi funt elementa: & teneræ nimis
Mentes afperioribus
Formandæ studiis.

Boëthies lib. 3. met. 5. Qui se volet esse potentem, Animos domet ille seroces, Nec victa libidine colla Fordis submittat habenis.

# 19. REINIGT UW VERSTANT.

Het vat dient zuiver uitgeschuurt
Waer in men goeden wijn wil gieten;
Maer zoo 't verdust is en verzuurt,
Men zal die quade smaek genieten.
Zoo moet hy wieden uit zijn gront
Onreine lust en quade zeden.
't Verstant wert helder en gezont,
Als 't zijn gebreken heeft vertreden.

#### IL FAUT NETTOYER NOSTRE AME.

Comm'on ne met jamais du vin dans un tonneau, Qu'aprés l'avoir lavé long-temps avec de l'eau, Pour en faire fortir la plus méchante lie : Ainsi tu dois tascher aves bien de l'ardeur, De bannir de chés toy le vice & la folie, Avant que de loger la Vertu dans ton cœur

Refor-



Reformons nostre vie; épurons nos pensées, Afin que les Vertus se plaisent dans nos cœurs. Ces essences du Ciel comme d'autres liqueurs Prennent le goust du vase où l'on les a versées.

E a

PHI

### PHILOSOPHIA VITÆ MAGISTRA.

Lib. 1. epifs. 18.

Inter cuncta leges, & percunctabere doctos, Quâ ratione queas traducere leniter ævum: Ne te semper inops agitet, vexetque Cupido, Ne pavor, & rerum mediocriter utilium spes; Virtutem doctrina paret, Naturane donet: Quid minuat curas: quid te tibi reddat amicum.

### 20. WYSHEIT IS DES LEVENS RICHTSNOER.

Der wijzen boeken, om haer nut,
Moet elk met naerstigheit doorleezen:
Zy strekken ons in deugd een stut,
Om beter by ons zelf te wezen.
Van zwarte zorg, die 't harte knaegt,
Van ydle hoop, van angstig schrikken,
Wort zulk een nimmermeer geplaegt,
Die na haer richtsnoer zich kan schikken.

### LA PHILOSOPHIE EST LA MAISTRESSE DE LA VIE.

Si tu veux commencer d'estre heureux icy bas, Méprise les faux biens du monde & ses appas, Pour mettre ton estude à la Philosophie, C'est elle qui nous sorme à la persection, Un homme qui la prend pour regle de sa vie Est maistre de soy-mesme & de sa passion.

Dega-



PHILOSOPHIA VITÆ MAGISTRA.

Degagez vos esprits de crainte & d'esperance; Souffrez que la Vertu vous rende la raison: L'esclave est insensé qui craint sa delivrance, Et le malade est sou qui hait sa guerison.

#### MINERVA DUCE.

Lib. 1. epift. 1.

Est quôdnam prodire tenus, si non datur ultra: Fervet avaritià; miseroque cupidine pectus? Sunt verba & voces, quibus hunc lenire dolorem Possis, & magnam morbi deponere partem. Laudis amore tumes? sunt certa piacula, quæ te Ter purè lecto poterunt recreare libello.

Lib. 1. Satyr. A quemvis medià erue turbà :
Aut ob avaritiam aut miferà ambitione laborat.

Plautus. m Amp. Virtute ambire oportet, non fautoribus: Sat habet fautorum semper, qui rectè agit.

### 21. DOET ALLES MET WYSHEIT.

Indien u cerzucht heeft ontstelt:
Zijt gy vervoert tot quade daden,
Dat ondeugd uw geweeten quelt,
Laet u Minerve beter raden.
Komt eere of grootsheit u aen boort,
Breng uw gedachten tot bedaren;
Als gy haer wijze lessen hoort,
Zal u geen schade wedervaren.

### LAISSONS NOUS CONDUIRE PAR MINERVE.

Ressens tu que ton cœur soit tenté des caresses, Que presente l'Amour, les Honneurs, les Richesses, Escoute les conseils de la sage Pallas, Elle l'enseignera les moyens de bien vivre, N'avoir que du mespris pour ces vains embarras, Et employer ton temps à lire quelque Livre.



VIRTUTIS AMORE CÆTERA VILESCUNT.

L'homme de bien incessamment soûpire, Pour la Vertu, comme pour un Thresor. S'il la possede il a ce qu'il desire; Et par sa sorce seule, il obtient un Empire, Qu'on cherche vainement dessus nn Trône d'or.

F

### DISCIPLINÆ ANIMUS ATTENTUS.

Lib. 1. Epift. 1. Invidus, iracundus, iners, vinosus, amator, Nemo adeò ferus est, qui non mitescere possit, Si modò culturæ patientem commodet aurem.

Horat. Lib. 1. Epsft. 13. Inter cuncta leges, & percunctabere Doctos, Quâ ratione queas traducere leniter æyum.

## 22. Ondeugd wykt voor bestraffing.

Geen mensch, hoe onbesuist en wild, Wijngierig, toornig, geil, hovaerdig, Of hoe hy zijnen geest verspild, De wijsheit acht hem niet onwaerdig Zoo hy van't quaed wert overtuigt: Want, zoo hy hoort na hare reden, En zich na haer beveelen buigt, Haer leer verbetert zijne zeden.

#### L'ESPRIT DOIT ESTRE ATTENTIF A CE QUI LUY EST PROPRE

On ne sçauroit trouver un si grand vicieux, Yvrogne, debauché, coleré, ou furieux, Qui ne puisse changer sa mauvaise nature, Et mesme devenir sçavant & vertueux, S'il suit les documens de Minerve & Mercure, Et s'il veut s'appliquer à l'estude comm'eux.

Plus



DISCIPLINÆ ANIMVS ATTENTVS .

Plus le Vice est horrible, & plus il a d'appas:
Il va tousiours en masque, & n'est rien que feintise.
Aussi c'est au rochers qui ne paroissent pas,
Que le Nocher se trompe, & la Barque se brise.

F 2
DIU-

### DIUTURNA QUIES VITIIS ALIMENTUM

1.1b. 1.
epift. 2.

Posces ante diem librum cum lumine, si non Intendes animum studiis & rebus honestis: Invidià, vel amore vigil torquebere.

Plant, in Rudente. vigilare decet hominem
Qui vult sua tempori conficere officia:
Nam qui dormitat libenter, sine lucro, & cum malo:
Quiescit.

### 23. LEDIGHEIT VOED ONDEUGD

De Nijdigheit of zotte lust
Lal licht een tragen geest beletten;
Maer naerstigheit, die nimmermeer rust,
Kan zulk een snoode luim verzetten.
Indien hy, voor den dagh, begint
In hooger bezigheit te werken:
Hy wert gewaer dat hy verwint;
Maar ledigheyd kan ondeugd sterken.

#### LE TROP GRAND REPOS EST LA NOURRITURE DES VICES.

Quiconque veut passer tranquillement sa vie, Sans estre tourmenté, ny d'amour, ny d'envie, Ne doit pas se tenir trop long-temps attaché A son list le matin: car c'est cette paresse, Fontaine de tous maux, source de tout peché, Qui nourrit Cupidon par sa lasche caresse.

L'ame



DIVTVRNA QVIES VITIIS ALIMENTVM.

L'ame est une machine à beaucoup de ressorts, L'oysiveté les rouille & les rend inutiles. Travaille incessament de l'esprit, ou du corps; Et ta machine aura ses mouvemens faciles.

 $\mathbf{F}^{\mathsf{T}}$  3

H A

### HABENDA IN PRIMIS ANIMI CURA.

Lib. T. Epift. 2.

Seneca iu

Quæ lædunt oculos, festinas demere: si quid Est animum, differs curandi tempus in annum.

An æger animus falsa pro veris videt?

# 24. BESORGT UW GEMOED VOORAL.

De splinter, die uw oog bezeert,
Wilt gy zorgvuldig uit doen trekken;
Maer 't geen 't gemoed van binnen deert,
Mag u Minerve niet ontdekken.
Geraekt uw hand of voet in last,
Gy zult, om helpen, vaerdig wezen.
Waerom niet op 't gemoed gepast,
Om zijne qualen te genezen?

IL FAUT AVOIR SOIN DE SON AME PREFERABLEMENT A TOUTES CHOSES.

Nous sommes la pluspart malades doublement, Nostre ame or nostre corps craignent l'aveuglement, Mais au lieu de songer à guerir la premiere, Nous mettons tous nos soins à tirer un festu: Gardons nous de laisser le meilleur en arrière, Méprisons la santé pour avoir la Vertu.



HABENDA IN PRIMIS ANIMI CURA.

As tu dans l'un des yeux quelque tache un peu sombre, Tu yeux que l'Oculiste en arreste le cours. Ton Ame cependant souffre des maux sans nombre, Et tu la vois perir sans luy donner secours.

EDU-

### EDUCATIONIS ET CONSUETUDINIS TYPUS

Lib. 1. Satyr. 3. Concute, num qua tibi vitiorum inseverit olim Natura, aut etiam consuetudo mala.

Virg. 2. Georg. Sencca in

Tron.

— adeò à teneris affuescere multum est. Dediscit animus serò, quod didicit diu.

# 25. GEWOONTE IS DE TWEEDE NATUUR.

Gewoonte is van een groote kracht.

De jagt-hond fal op snoepen passen
Als hy verkeert wert opgebracht;
De huishond licht een Haes verrassen.
Gewoonte, teeder in 't begin,
Zal eindlijk in Natuur verkeeren:
Dat sterk vermoogen steekt'er in;
Maer poog haer naerstig te overheeren.

#### LE PORTRAICT DE L'EDUCATION ET DE L'HABITUDE.

Considerez un peu ces Chiens en action, Et jugez du pouvoir de l'education; L'un poursuit nn Levraut, l'autre court au potage, Chacun par son objet fortement attiré: De mesme nos esprits, ne mettent en usage Que le bien ou le mal, qu'on leur a inspiré.



EDUCATIONIS ET CONSUETUDINIS TYPUS

Quiconque a des Enfans au vice abandonnez, N'a point d'excufes legitimes, Car fous quelque ascendant que ces monstres soient nez, Sa seule nonchalance a cause tous leurs crimes.

G CON-

### CONSCIENTIA MILLE TESTES.

Lib. 1. Epift. 1.

50

hic murus aheneus esto:
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

Ovid. 4. Fastor. Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra Pectora, pro sacto spemque metumque suo. Conscia mens recti samæ mendacia ridet: Sed nos in vitum credula turba sumus.

Plant. Captivis. Au'on, in

Monofy!.

Nihil est miseriùs, qu'am animus hominis conscius.

Qui rectè faciet, non qui dominatur, erit Rex.

## 26. 'T GEWETEN IS MEER ALS DUISENT GETUIGEN.

Wat feilt hem aen een goede naem,
Die, onbekommert van gedachten,
Op 't ydel blazen van de faem,
't Zy hoog of laeg, geenzints wil achten?
Zoo strek de stale muur een schilt,
Daer op men, zonder vrees, mag bouwen.
Schoon nijt en haet haer krachten spilt,
Een rein gemoet zal 't staende houwen.

LE COUPABLE A MILLE TESMOINS SECRETS QUI LUY REPROCHENT SON CRIME.

On se rit du Destin, on se moque du Sort,
On aime égallement & la vie, & la mort,
Quand on croid que l'on à la conscience pure:
La Renommée a beau caresser nostre cœur,
En vain le menacer, car toute la Nature
Ne sçauroit l'ébranler, & moins luy faire peur.

L'in-



CONSCIENTIA MILLE TESTES.

L'innocence est un mur d'airain, Que nul essort ne peut détruire. Le cœur où l'on la voit reluire, Ayant un pouvoir souverain, Ne voit rien qui luy puisse nuire.

HO-

Lib. 1.
cpist 16.

### HONESTE ET PUBLICE.

Tu rectè vivis, si curas esse quod audis.

#### 27. DAED BY NAEM.

Men zie uw wandel van naby,
Die rustig leeft met open deuren;
Maek datter niets te vinden zy
Dat los gerucht kan qualijk keuren.
De vrome weet van geen verdriet,
Al loert de faem met Argus oogen:
Het geen 'er oit van hem geschiet,
Mag de onderzoeking wel gedoogen.

#### IL FAUT VIVRE EN PARTICULIER COMME EN PUBLIC.

Tomes nos actions se découvrent des Cieux, Pourquoy craindrions nous plus les hommes que les Dieux: Vivons d'une saçon à leur donner exemple, En tout temps, en tout lieu, aux Champs, ou à la Cour, A la Place, au Logis, à la Ruë, ou au Temple, Ne saisons rien de bas, ou qui craigne le jour.

L'hom-



HONE STE ET PUBLICE . .

L'homme de bien a l'esprit tousiours net, Il prend plaisir de l'exposer en veuë; Et ne fait rien au Cabinet, Qu'il ne fasse bien dans la Ruë.

G 3

NI-

#### NIHIL SILENTIO UTILIUS.

Lib. 3. od. 2.

54

Lib 1. epift. 18.

Cato lib.

I.lem.

Birclayus Argenidis lib. 1. Est & fideli tuta silentio Merces.

Arcanum neque tu scrutaberis ullius umquam: Commissumque teges, & vino tortus, & ira.

Virtutem primam esse puta, compescere linguam: Proximus ille Deo, qui scit ratione tacere.

Alios filere quod voles, priùs file.

Quod potissimum in regnante est, disce silere.

## 28. NIET BETER DAN ZWYGEN.

Harpokrates leert by den wijn,
Zoo die de gront tot twist mogt leggen,
Voorzichtig met de tong te zijn:
De vinger op de mond te leggen
Als ons geheimen zijn vertrouwt.
De rampen spruiten uit het spreken,
't Geen vrienden in verdeeltheid houd.
Het zwijgen draegt des wijsheits teken.

# RIEN DE PLUS UTILE QUE LE SILENCE.

Il faut voir, écouter, & garder le silence, Et ne pas decouvrir tousiours ce que l'on pense: Il est bon quelquefois d'observer le secret, Mesme dedans le vin, & parmi la colere. A quoy tant discourir, il faut estre discret, Car qui sçait bien parler, sçait bien aussi se taire.



NIHIL SILENTIO UTILIUS, AD SERVANDAS AMICITIAS.

Le filence est un bien supreme, C'est la vertu du Sage; & celle d'un Amant: Qui ne parle que rarement, N'offence jamais ce qu'il ayme.

A PO-

### APOCULIS ABSINT SERIA.

Lib. 2. Satyr. 2. Discite non inter lances, mensasque nitentes Cùm stupet insanis acies sulgoribus, & cùm Acclinis falsis animus, meliora recusat: Verum hîc impransi mecum disquirite. Cur hoc? Dicam si potera, malè verum examinat omnis Corruptus Judex.

Menand.
in sen.s-

Quàm nihil disciplina, nisi mens adsit.

# 29. NIET ERNSTIG BY DE WYN.

Wanneer gy zijt op 't vriendenmael, En frisschen wijn werde ingeschonken, Vermijd u van een diep verhael, Welke uit geen schalen wert gedronken. De wijn benevelt het verstant, Dat door haer krachten kan ontstellen, Gelijk geschenken, in de hand Des Richters, onrecht vonnis vellen.

### NE PARLEZ JAMAIS D'AFFAIRES DANS LA DEBAUCHE.

Quand tu te trouveras à boire en compagnie, Chante, divertis-toy, ris, & fais bonne vie, Mais parmy ce grand bruit & des vers & des pots, Ne consulte jamais ce que tu voudras faire; Car il faut estre à soy, & un peu en repos Pour pouvoir raisonner justement d'une affaire.

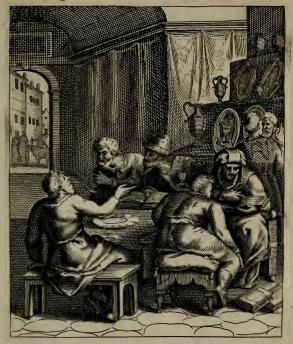

APOCULIS ABSINT SERIA.

Ne fais point le Censeur des libertez honnestes.

Ayme les luths, les vers, les festins, & les festes.

Sois divertissant. Sois joyeux.

L'enjoüé Dieu de la table,

A choisy le delectable;

L'utile & Pimportant sont pour les autres Dieux.

H

AMANT

### AMANT ALTERNA CAMOENÆ

Lib. 4. Od. 12. Misce stultitiam consiliis brevem; Dulce est desipere in loco.

Menander Senariis, Seneca Herc.

Ovid. 1.
Pont.

El. 5.

Omnia tempestivè gratiam habent. Post multa virtus opera laxari solet.

Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis: Immodicus contrà carpit utrumque labor.

# 30. DE BOOG MOET NIET ALTYT GESPANNEN STAEN.

't Kan wel met Pallas wil bestaen,
Van iets belachlijks te beginnen,
Of kleene zotheit te begaen
Tot een verlustiging der zinnen.
De kortswijl trekt den Geest om hoog,
En kan de bittre zorg verzachten.
Van een te lang gespannen boog,
Heest niemant snelle scheut te wachten.

#### LES MUSES DEMANDENT UN PEU DE RELASCHE.

Les Muses quelquesois quoique toutes divines Se plaisent neantmoins à faire les badines, Elles quittent souvent leur humeur serieux, Châque chose a son temps, donnons en à l'estude, Donnons en au travail, & quelquesois aux jeux, Aux conversations, & à la solitude.



AMANT ALTERNA CAMOENÆ.

La Vertu n'a rien de fauvage Elle charme les cœurs par l'attrait de ses loix; Et permet justement que l'homme le plus sage, Fasse l'enjoué quelquesois.

H 2

#### FESTINA LENTE.

Lib. 1. Satyr.10.

60

Fortiùs, & meliùs magnas plerumque secat res.

Plaut.

Tardiùs absolvit, qui nimiùm properat.

Claudia, Pan Mallii.

— peragit tranquilla potestas, Quod violenta nequit.

Ovidius l. 1. de remed Nam mora dat vires, teneras mora concoquit uvas, Et validas fegetes, quod fuit, herba facit.

#### 31. NIET TE HAESTIG.

Zie wat een kloek beleit vermag!

Men moet zijn werk daer meê beginnen.
Elk doe zijn zaken met verdrag,
Om zwarigheden te overwinnen.
Een domme kan, met sterke hand,
Den Hengst niet van zijn staert berooven.
Daer haer by haer, met goet verstant,
Geplukt, dien arbeit komt te boven.

#### NE TE HASTE PAS TROP.

Ne precipitons rien si nous voulons bien faire, Quand on va lentement on va bien en affaire, Avec la patience on reüssit de tout, Tu vois à ton dessein un obstacle invincible, Ne te degouste pas, tu en viendras à bout, L'industrie & les soins te le rendront possible.

Arti-



CONCORDIA POPULI INSUPERABILIS.

Artizans infensez des discordes civiles,
N'accusez point le Ciel, de vos calamitez:
Vos haines, vos complots, vos partialitez
Sont les premiers Tyrans qui desolent vos Villes.

H 3 ME-

## MEDIIS TRANQUILLUS IN UNDIS.

Lik. 4. Od. 3.

62

Justum & tenacem propositi virum,
Non civium ardor prava jubentium,
Non vultus instantis tyranni,
Mente quatit solida, neque Auster,
Dux inquieti turbidus Hadriæ,
Nec fulminantis magna Jovis manus:
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinæ.

Peg. 5. Amid. Ac si dura silex aut stet Marpesia cautes.

#### 32. DE OPRECHTE IS ZONDER VREEZE.

De oprechte, met zijn ziel in vree,
Acht noch op storm noch blixemstralen;
Maer leeft gelijk een stille zee,
Of een balans met juiste schalen.
Schoon dwinglandy haer moedwil blust,
En of de hoogste transen beeven:
Hy laet rumoeren dien het lust,
Getroost in zijn onschuldig leeven.

#### LE JUSTE EST INTREPIDE AU MILIEU DES DANGERS.

Le Juste ne craint pas les rigueurs des Tyrans, Il voit sans s'étonner les morts, & les mourans; Quoiqu'il soit menacé de tempeste & de foudre Il conserve tousiours le calme dans son cœur, Et quand tout l'Univers se reduiroit en poudre, Il verroit ce fracas sans crainte & sans frayeur.



MEDIIS TRANQUILLUS IN UNDIS.

Le lage grand comme les Dieux,
Est maistre de ses destinées;
Et de la sortune, & des Cieux,
Tient les puissances enchainées.
Il regne absolument sur la terre & sur l'onde,
Il commande aux Tyrans, il commande au trespas:
Et s'il voyoit perir le Monde;
Le Monde perissant, ne l'étonneroit pas,

IN-

## INNOCENTIA UBIQUE TUTA

Lib. 3. Od. 21. Integer vitæ, scelerisque purus,
Non eget Mauri jaculis, nec arcu,
Nec venenatis gravida sagittis,
Fusce, pharetra.
Sive per Syrtes iter æstuosas,
Sive sacturus per inhospitalem
Caucasum, vel quæ loca sabulosus
Lambit Hydaspes.

## 33. ONNOOZELHEIT LEEFT VEILIG.

De vrome hoeft noch schild noch zwaert,
Noch boog noch pijl tot zijn verweeren;
Hy leest, door zijn gemoet bewaert;
Geen wreet gedierte kan hem deeren.
De onnoozelheit, zijn lijstrouwant,
Geleid hem vry door woestynyen
Van 't eene tot in 't ander land,
En kan hem voor gevaer bevryen.

#### L'INNOCENCE EST ASSURE'E PAR TOUT.

Si tu veux l'asseurer contre tes ennemis, Sois juste, & tu verras les plus cruels soûmis, L'innocence est toussours, & par tout assurée, Parmy les Leopards, les Lions, & les Ours: Et ces siers animaux loin d'en faire curée La viennent caresser, & offrir leur secours.

Une

## uit HORATIUS FLACCUS.



INNOCENTIA UBIQUE TUTA.

Une ame vrayment heroïque, Trouve par tout, des lieux de feureté; Et vit melme en tranquilité, Parmy tous les monstres d'Affrique. Le Sage qui sçait que la vie, N'est que le chemin de la mort; Ne craînt jamais d'aller au port, Où sa naissance le convie.

#### MORTIS FORMIDO.

Lib. 3. Od. 1. Districtus ensis cui super impia
Cervice pendet, non Siculæ dapes
Dulcem elaborabunt saporem:
Non avium, citharæque cantus
Somnum reducent. Somnus agrestium
Lenis virorum non humiles domos
Fastidit, umbrosamque ripam,
Non Zephyris agitata Tempe.

### 34. DE VREES DES DOODS BELET VEEL.

Die, op een koninklijk banket,
Het alles ziet in weelde woelen,
Kan onder 't zwaert, ter moord gewet,
Gezeten, geen vermaek gevoelen:
Geen zachte flaep verlokt zijn geeft,
Al huwt zich maetgezang aen fnaren;
Maer die het sterslot wenscht noch vreest,
Kan allerbest zijn rust bewaren.

#### LA CRAINTE DE LA MORT.

Voyons ce curieux Damocles à la table , Parmy cét appareil il est bien miserable , Il ne sçauroit goûter ces mets delitieux , A cause des frayeurs dont son ame est atteinte ; Ainst dans les plaisirs on n'est jamais heureux , Pais qu'on n'en trouve point qui soit exempt de crainte.

Voyez



BEATUS ILLE NON EST, CUI SEMPER ALIQUIS
TERROR IMPENDIT.

Voyez vous ce Tantale au milieu des festins, Qui meurt à tous momens, pour trop aymer la vie. Sçachez, ambitieux, qu'ayant la mesme envie Vous aurez les mesmes destins.

I 2

#### FRUGALITATIS EXEMPLAR.

Lib. 2. Ode. 16. Vivitur parvo bene, cui paternum Splendet in mensa tenui salinum: Nec leveis somnos timor, aut Cupido Sordidus ausert.

Lib. t. Satyr.3.

Iuvenal. Sat. 10. — modò sit mihi mensa tripes, & Concha salis puri, & toga, quæ desendere frigus, Quamvis crassa, queat.

--- nulla aconita bibuntur
Fictilibus: tunc illa time, cùm pocula sumes
Gemmata, & lato Setinum ardebit in auro.

## 35. DE LICHTVERGENOEGDE IS GELUKKIG.

Die met zijn kleen gewonnen goed En minzame Ega leeft te vreden, Door flechte spijs en drank gevoed, Wert van geen booze lust bestreden. Schoon Indie al zijn schat ontsluit, Hy voelt geen prikkel van verlangen: Want drijft hy zijn begeerten uit, Hy heeft de grootste schat ontsangen.

#### LE MODELE DE LA TEMPERANCE.

Se contenter de peu, s'habiller simplement, Estre modeste en tout, manger frugalement, C'est le plus seur moyen de dormir à son aise, Sans estre tourmenté de crainte ny d'amour, Nous ne rencontrons rien alors qui nous déplaise, Et nous voyons couler en repos châque iour.

Tem-

# uit HORATIUS FLACCUS.

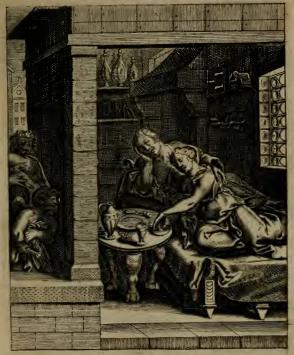

FRUGALITAS SVMMVM BONVM .

Temperance heroïque & fainte; Quiconque te loge en son cœur; Peut se vanter qu'il est vainqueur; De l'esperance & de la crainte.

1 3

## POTESTAS POTESTATI SUBJECTA.

Lib. I.

Regum timendorum in proprios greges, Reges in ipfum imperium est Jovis, Clari Giganteo triumpho, Cuncta fupercilio moventis.

Senec. Thyeste. Vos, quibus rector maris atque terræ Jus dedit magnum necis, atque vitæ, Ponite inflatos, tumidosque vultus: Quidquid à vobis minor extimescit, Major hoc vobis dominus minatur. Omne sub regno graviore regnum est.

## 36. ALLE MAGT IS HOOGER ONDERWORPEN.

De Vorst betoont zijn hooge magt,
Met Volken door de wet te toomen,
En zietze van 't gemeen volbragt,
Schoon hy die zelf niet na wil komen.
Jupijn, nochtans, staet boven hem,
Waer voor de grootste Vorsten beven,
Wanneer hy dondert met zijn stem,
Of heest zijn bliksem opgeheven.

#### UNE PUISSANCE EST SUJETTE A UNE AUTRE.

Quand tu possederois les plus vastes Estats
Que jamais ont tenu les plus grands Potentats,
Souviens-toy que tu n'as qu'une ombre de puissance,
Qu'il te faut obeir à la supreme Loy
Du Monarque du Ciel, & que l'independance
Est propre de ce Dieu qui ne voit rien sur soy.

Mor-



POTESTAS POTESTATI SVBIECTA.

Mortels il est un Dieu; Vous en estes l'Image. Aymez le comme tels, & reverez ses loix. La foy qui de vos cœurs, exige cét homage, L'exige également, des Bergers & des Roys.

QUIS

## QUIS DIVES? QUI NIL CUPIT.

Lib. 2. Od. 2. Latiùs regnes avidum domando Spiritum, quàm fi Libyam remotis Gadibus jungas, & uterque Pœnus Serviat uni.

Redditum Cyri solio Phraäten, Dissidens plebi, numero beatorum eximit Virtus, populumque salsis Dedocet uti

Vocibus; regnum & diadema tutum Deferens uni, propriamque laurum: Quisquis ingentes oculo irretorto Spectat acervos.

## 37. DIE NIET BEGEERT IS RYK.

De kroon en fepter schijnen waert,
Gewenscht om heerschappy te voeren;
Maer dit's een rechte Vorsten aert
Wien nimmer staetzucht kan beroeren.
De kroon, die hem vooral behaegt,
Terwijl hy heer blijst van zijn tochten,
Is die de Deugd op 't voorhooft draegt,
En van die schoone hand gevlochten.

### CELUY QUI NE SOUHAITE RIEN EST VERITABLEMENT RICHE,

Parmy tous les Mortels qu'on en cherche un d'heureux, On n'en trouvera point que l'homme vertueux, Il vit consent du peu que la Vertu luy donne, Méprisant les Tresors, la Richesse, & le bien, Rejettant les Honneurs, le Sceptre, & la Couronne, Le Riche s'est celuy qui ne desire rien.

Peuples



QUIS DIVES! QUI NIL CUPIT.

Peuples de l'un & l'autre Monde, Vous tantez vainement, un homme egal aux Dieux. Le globe où vous marchez, est un point à ses yeux: Et bien loin de regner, sur la terre ou sur l'onde, Il medite un Empire, aussi grand que les Cieux.

#### SAPIENTIÆ LIBERTAS.

Quissam igitur liber? sapiens, sibique imperiosus:

Quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent:
Responsare cupidinibus, contemnere honores,
Fortis, & in seipso totus teres, atque rotundus,
Externi nequid valeat per lave morari:
In quem manca ruit semper fortuna.

Lacrt Lib. 2. c. 8. Quisquis tyranni ad tecta se contulit, Fit servus illi, liber etsi venerit:

Haud fervus est, si liber illuc venerit.

#### 38. DE WYSHEIT HEEFT VRYHEIT.

De wijze, die zich zelf regeert, Gebied alleen als vrygebooren, Dewijl, van geen belang verheert, Hem staet noch rijkdom kan bekooren. De onzeekre schatten van 't geval, Staen onder zijn gezach geboogen. De wijsheit stelt hem boven al; Zy sterkt zijn vryheit en vermogen.

#### LA LIBERTE' DE LA SAGESSE.

En quelque estat que soit reduit un homme sage, Il ne sera jamais tenu dans l'esclavage, Car quand on peut braver les menaces du Sort, Estre prest en tout temps de ceder à la Parque, Et voir sans s'étonner l'épouventable Mort, C'est estre en liberté, c'est agir en Monarque.

NI



SAPIENTIÆ LIBERTAS.

Ce n'est ny la faveur des Rois,
Ny les suffrages populaires,
Qui peuvent soûmettre à nos lois,
Nos siers & mortels adversaires.
La vertu seule a ce pouvoir:
Elle fait qu'un esclave est libre dans ses chaines,
Qu'un juste malheureux, rit au milieu des gesnes,
Et que mesme la mort ne le peut émouvoir.

NIMIUS PAUPERTATIS METUS LIBERTATI NOXIUS.

Lib. 1. Epift. 10. Sic, qui pauperiem veritus, potiore metallis Libertate caret, dominum vehet improbus, atque Serviet æternùm, quia parvo nesciet uti.

Menand.

Paupertatem ferre non omnis, sed viri sapientis.

Juvenal. Sat 3. Libertas pauperis hæc est, Pulsatus rogat, & pugnis concisus adorat, Ut liceat paucis cum dentibus inde reverti.

39. VREES VOOR ARMOEDE MAEKT SLAVEN.

Wie aen zijn Vryheit affcheit geeft,
Uit vrees voor armoede, en haer plagen,
Krijgt licht een Heer, die, onbeleeft,
Hem zwaerder lasten geeft te dragen.
Die dus zijn vryheit, om wat geld,
Een dwingelant zal overgeven,
Vint zich in armer staet gestelt
Als die met weinig ruim kan leven.

LA CRAINTE DE LA PAUVRETE EST NUISIBLE A LA LIBERTE'.

Que d'effetts malheureux fait dans une ame vile Cette apprehension, cette crainte servile Que plusieurs des humains ont de la pauvreté, C'est elle qui leur fait commettre cent bassesses, Et mesme quelquesois vendre leur Liberté, Et faire bien souvent mille tours de souplesses.

Riche



PAVPERTATIS METÜS VIRTVTI NON SEMPER NOXIVS.

Riche infame, il est vray: Les Estoiles ingrates
Tont fait tyran du pauvre, & l'ont mis sous ta loy.
Mais s'il est magnanime, il est plus grand que toy;
Et tel que sut Cesar au milieu des Pirates,
Bien qu'il soit ton esclave, il te commande en Roy.

K 3 SORS

## SORS SUA QUEMQUE BEAT.

Lib. 4. Od. 9. Non possidentem multa vocaveris Rectè beatum, rectius occupat Nomen beati, qui Deorum Muneribus sapienter uti, Duramque callet pauperiem pati, Pejusque letho flagitium timet: Non ille pro caris amicis Aut patria timidus perire.

#### 40. TGENOEGEN IS TAL.

Philémon en zijn waerde vrouw,
Die het bezoek der Goon ontfingen,
Elkandren tot der dood getrouw,
Verplichten hun nakomelingen,
Om, met een vergenoegt gemoet,
De fchatten wijslijk te waerderen,
En tevens, voor hare overvloet,
Geen andre rijkdom te begeren.

#### CHACUN PEUT SE CONTENTER DE SON SORT.

Ces deux sages vieillards logent les Immortels, Qui changent aussi-tost leurs tables en Autels, Et leur pauvre maison en un auguste Temple, Où ils sont prests d'ouir à toute heure leurs vœux: Parce qu'ils sont contents, admirons cet exemple Qui fait voir que châcun dans son sort est heureux.



SORS SUA QUEMQUE BEAT.

Le mépris des grandeurs, de la pompe, & du bruit, Et le repos obscur d'une innocente vie; On ce couple sacré jusqu'au Throne conduit. La gloire est comme l'ombre. Elle suit qui la suit; Et suit ceux dont elle est suivie.

AGRI-

### AGRICULTURÆ BEATITUDO.

Lib.Epod.

80

Beatus ille, qui procul negotiis,
Ut prifca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet fuis,
Solutus omni fœnore:
Nec excitatur classico miles truci,
Nec horret iratum mare,
Forumque vitat, & superba civium
Potentiorum limina.

Virg. 2. Georg. O fortunatos nimium, fua fi bona nôrint, Agricolas! quibus ipfa procul difcordibus armis Fundit humo facilem victum justissima tellus?

## 41. HET LANDLEVEN. IS GELUKKIS.

Al ziet men 't Hof vol weelde en pracht,
De Stad van duizenden krijoelen;
Haer slaverny werd uitgelacht,
By die het landvermaek gevoelen.
Daer hoeft de bouheer, tot een straf,
Geen hofgedingen na te jagen:
Men plukt'er versche vruchten af,
Van eigen akkers, rijk in 't dragen.

### LES DELICES DE L'AGRICULTURE.

Quand de nos propres bœufs nous cultivons la Terre, Eloignez des foucis que nous caufe la Guerre, Nous n'apprehendons pas le foldat en fureur, Ny les flots de la Mer agitez par l'orage, Ou les fascheux debats d'un importun plaideur, Heurcux de cultiver en paix nostre heritage.

Vante

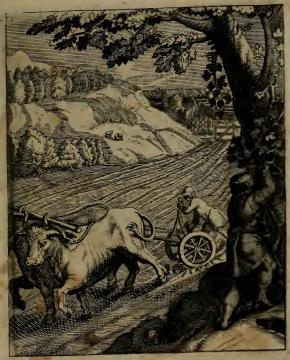

AGRICVLTVRÆ BEATITVDO.

Vante qui voudra les Citez, Où les mortels comme enchantez, Tiennent pour des grandeurs, leurs contraintes servilles. Pour moy j'ayme les champs. Car j'y voy des beautez Que l'on ne voit point dans les Villes.

AVA-

#### AVARITIÆ MALUM.

Lib. 3. Od. 16,

82

Crescentem sequitur cura pecuniam, Majorumque sames.

Iuvenal. Sat. 14. Interea pleno cum turget facculus ore, Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit: Et minus hanc optat, qui non habet: ergo paratur Altera villa tibi, cum rus non sufficit unum, Et proferre libet fines.

Seneca in Herc. Oct. Avidis, avidis Natura parum est.

## 42. HET GELD VERMINDERT GFEN ZORGEN.

De grijze vrek, nu hoog bejaert,
Hoe meerder geld hy heeft te tellen,
Wat hy byeen schraept of vergaert,
Hoe meer hem booze zorgen quellen.
Zoo snood een ziekte trest hem niet,
Die, van begeerten noit bestreden,
Zich, in zijn vergenoeging, ziet
Met luttel onderwind te vreden.

#### LES FUNESTES EFFETS DE L'AVARICE.

Châeun doit eviter de se rendre indigent,
Mais beaucoup plus d'aimer si fortement l'argent,
Tout homme que l'on voit possedé d'avarice
S'expose à tous dangers, soufre tous les travaux,
Fait de son propre bien un eternel supplice,
Et se sent tourment é du plus cuisant des maux.



GRANDE AVARITIE MALVM.

Cét avare aux levres deteintes:
Met fon bon-heur en fon argeant;
Cependant le chagrin luy donne mill' atteintes,
Et comme un fier Vautour ses entrailles rongeant,
Il meurt cent sois le jour, de soupçons & de creintes.

L. 2 MEN-

MENTIS INQUIETUDO.

# 84

Lib- 2. nd. :6. Nom enim gazæ, neque confularis Summovet lictor miseros tumultus Mentis, & curas laqueata circum Tecta volanteis.

Lib. I. Epift.z. Non domus & fundus, non æris acervus & auri, Ægroto domino deduxit corpore febres, Non animo curas: valeat possessor oportet, Si comportatis rebus bene cogitat uti.

Ovid. 3. Metam. Attenuant vigiles corpus miserabile curæ, Exuritque cutem macies.

## 43. DE GROOTE STAET IS VAN GEEN ZORGEN VRY.

Een Koning, met de kroon op 't hooft, Omringt met duizent hovelingen; Wert van veel zorgen afgeslooft, Die door de muuren hene dringen. Wat voordeel geeft nu staet en pracht? Zy kan't gewisse niet genezen Van knaging, daer het aen versmacht. Hy leeft; maer leeft om steets te vreezen.

## L'INQUIETUDE D'ESPRIT.

Voy ce Consul Romain au milieu d'un Palais, Gardé par des Soldats, servi par des Laquais, Entouré de tresors, d'honneur, on de richesse, Il songe, il est resveur, & les soins ennuieux Versent dans son esprit la crainte & la tristesse, Qui malgré tous ses biens le rendent malheureux.



NECESSE EST UT MULTOS TIMEAT QUEM MULTI TIMENT.

Ces gardes aux cafaques peintes, Dont les Rois font environnez; Ne les deffendent point des craintes, A quoy Dieu les a condamnez. C'est en vain qu'ils ozent se plaindre, D'un Arrest si juste & si doux. Celuy qui se sait craindre à tous Doit estre reduit à tout craindre.

#### CURÆ INEVITABILES.

Lib.2. Od. 16.

'86

Scandit æratas vitiosa naveis Cura: nec turmas equitum relinquit, Ocyor cervis, & agente nimbos Ocyor Euro.

Lib. 3. Ol. 1. — timor & minæ
Scandunt eôdem quò Dominus : neque
Decedit ærata triremi, &
Post equitem sedet atra cura.

Firz. 6. Æneid. Quisque suos patimur manes; sua quemque remordes Cura.

### 44. ZORG IS NIET TE ONTLOOPEN.

Vaer, vry van storm, voor wind en ty;
Of ga te paerde vluchtig rekken,
De zorgen zijn'er altijt by.
Geen plaets of tijd kan die bedekken.
De voetknecht drave op 't essen pad;
De zorgen, sneller dan de winden,
Vervolgen hem van stad tot stad.
Zy weten haren slaef te vinden.

#### LES SOINS ET LES SOUCIS SONT INEVITABLES.

Fuyez où vous voudrez plus viste qu'un esclair, Sur la terre & sur mer, & s'il se peut dans l'air, Au milieu de la Cour, ou dans la solitude, Les soins & les soucis ne nous quiteront pas, A pied, & à cheval, à la guerre, à l'estude. Ces demons importuns nous suivrent pas à pas.

Jette



CURÆ INVEVITABILIS.

Jette toy dans la Cour. Entre dans les affaires. Monte sur l'Ocean. Cours les deux Hemispheres. Demeure en l'autre Monde. Habite celuy-cy. Suy les arts de la Paix; ou l'horreur de la Guerre;

Tant que tu vivras sur la Terre, Tu ne peux vivre qu'en soucy.

GRAN-

#### GRANDE MALUM INVIDIA.

Lib. (1. Epifi. 2.

88

Invidus alterius macrescit rebus opimis: Invidià Siculi non invenere tyranni Tormentum majus.

Sil, lib

O dirum exitium! ô nihil umquam Crefcere, nec patiens magnas exurgere laudos Invidia.

Virgil, epig. Iuvenal, Saty, 10 Livor tabificum malis venenum.

Quosdam præcipitat subjecta potentia magnæ Invidiæ, mergit longa atque insignis honorum Pagina.

## 45. NYDIGHEIT IS EEN GROOT QUAET.

De Nijdige cet zijn eigen hert.

Hy knaegt zijn spieren met zijn tanden,
En lijd, door afgunst, grooter smert,
Als in een koopre Stier te branden.

Wanneer de voorspoet, haer geluk
Een ander gunstig laet ontsangen,
Zit die vervloekte, in angst en druk,
Te kaeuwen groene gal en slangen.

#### L'ENVIE EST LE PLUS GRAND DE TOUS LES MAUX.

Le sourment de Pericle est un leger tourment ; Il fait soussir le corps pendant quelque moment ; Mais un homme qu'on voit possedé par l'envie Meurt mille fois le jour en s'arrachant le cœur ; Et s'il a malgré luy quelque reste de vie ; Ce n'est que pour secher de rage & de douleur.

L'art



GRANDE MALUM INVIDIA.

L'art d'aimer est un art le plus beau de la vie, Qui le pratique bien peut se rendre immortel. Mais pour devenir tel, Il faut avoir vaincu le monstre de l'envie.

#### CULMEN HONORIS LUBRICUM.

Lib. 2.

90

Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obsoleti
Sordibus testi, caret invidenda
Sobrius aula.
Sæpiùs ventis agitatur ingens
Pinus, & celsæ graviore casu
Decidunt turres, feriuntque summos

Fulmina monteis.

#### 46. MAET HOUD STAET.

't Onrustig hof, verzien van staet:
De hut, niet veilig voor den regen,
Behooren tot geen middelmaet.
De welstant streeft hun beide tegen.
De bliksem treft een hoog kasteel;
Verachting woont by lage daken:
Niet in te weinig, of te veel,
Maer in de maet is rust te smaken.

#### LE SOMMET DE L'HONNEUR EST GLISSANT ET DANGEREUX.

Le moyen le plus seur d'établir sa fortune, Sans crainte de tomber jamais en infortune, C'est de ne pas courir à l'honneur à grand pas, Mais choisir un estat mediocre & honeste, Quand on monte trop haut, on tombe bien plus bas, Le sommet de l'honneur est glissant & suneste.



BENE QUI LATUIT BENE VIXIT.

Cesse de te ronger des soins ambitieux;
Foule aux pieds les grandeurs qu'en vain tu te proposes:
Vy pauvre; mais contant. Ceux là sont presque Dieux
Qui n'ont besoin d'aucunes choses.

M 2

MUL

#### MULTIPLEX AVARITIÆ PRÆTEXTUS.

Lib. t. Satyr. I. Ille gravem duro terram qui vertit aratro,
Perfidus hic caupo, miles, nautæque per omne
Audaces mare qui currunt: hâc mente laborem
Sese ferre, senes ut in otia tuta recedant,
Aiunt, cùm sibi sint congesta cibaria: sicut
Parvula, nam exemplo est, magni formica laboris
Ore trahit quodcumque potest, atque addit acervo,
Quem struit, haud ignara, ac non incauta suturi.
Quæ, simul inversum contristat Aquarius annum,
Non usquam prorepit, & illis utitur antè
Quæsitis patiens.

## 47. GIERIGHEIT ONTBREEKT GEEN SCHYN.

De gierigheit, een schendig dier,
Derst haer gedaente niet ontdekken;
't Zy Landman, Waerd of Soudenier,
Elk zal een grijns voor 't aenzicht trekken.
't Vergaren heeft by hun den schijn,
Als of het zag op de oude jaren;
Maer 't is bedrog. 't en kan niet zijn.
't Is gierigheit en drift tot sparen.

#### L'AVARICE NE MANQUE JAMAIS DE PRETEXTES.

Chacun veut s'enricher à tort ou à tracers,
On trouve à ce sujet cent pretextes divers,
On pretend d'amasser pour s'aider en vieillesse,
Chacun en veut avoir, le Soldat, l'Artisan,
L'Hoste, le Marinier, tout le Monde s'empresse,
Et se mal se repand jusques au Paysan.



MULTIPLEX CURARUM PRÆTEXTUS.

Le Nocher pauvre & viel veut fendre les guerers. Le Laboureur les quitte; & se donne à Neptune. La guerre est à la fin au Soldat importune. Le sot ayme le change. Il court tousjours apres; Et changeant de mestier, croit changer de fortune.

NI

#### NIHIL AURI CUPIDUM REFRÆNAT.

Lib. 2. Satyr. 1 Demoveat lucro, neque hyems, ignis, mare, ferrum, Nil obstet tibi, dum ne sit te ditior alter:
Sic festinanti semper locupletior obstat.
Ut, cùm carceribus missos rapit ungula currus,
Instat equis auriga suos vincentibus, illum
Præteritum temnens extremos inter euntem.
Inde sit, ut rarò, qui se vixisse beatum
Dicat, & exacto contentus tempore vitæ
Cedat, ut conviva satur, reperire queamus.

## 48. GELDZUCHT ONTZIET GEEN PERYKEL.

De Geldzucht zent, op herstsfaizoen,
Wat voor gevaer de kielen loopen,
Een Bark in Zee, om winst te doen,
En daer mee geld op geld te hóópen.
't Zy roovers plonderen by nacht,
Of moorders op de wegen passen,
Geen nood, zoo't daer toe wert gebragt,
Dat zijnen rijkdom blijve aen't wassen.

#### RIEN NE BORNE L'INSATIABLE DESIR DES RICHESSES.

Le froid, le feu, le fer, la crainte de mourir, Ne peuvent empécher l'avare de courir, Il se moque du Ciel qui gronde sur sa teste: Lorsqu'il s'agit du gain tous les foudres de l'air, Les perils, les dangers, l'orage, & la tempeste Ne frappent son esprit que comme un vain éclair.



NIHIL AURI CUPIDUM REFRÆNAT.

Ce vieux avare à tous momens, Souffre mille divers tourmens. Il craint les Elemens, les demons, & les hommes. Il croit mal-affeuré, ce qu'il a dans les mains. Et cependant miserables humains! Voila ce qui nous plait; voila ce que nous sommes.

#### PECUNIA A BONO ET HONESTO ABSTRAHIT.

Lib. t. Epift. 16.

96

Perdidit arma, locum virtutis deseruit, qui Semper in augenda festinat & obruitur re.

Lib. 2. Saytr. 3.

Nimirum infanus paucis videatur, eo quòd Maxima pars hominum morbo jactatur codem.

Lib 1. Satyr.4. Aut bo avaritiam, aut misera ambitione laborat.

Horat. Epist, lib. Prima peregrinos obsema pecunia mores Intulit, & turpi fregerunt sæcula luxu.

### 49. RYKDOM DOET DOLEN.

De Kerk der Deugd staet hoog geboud:
Gewis haer spoor valt zwaer te vinden
Voor die zich opdraegt aen het goud,
't Geen sterkte en wijsheit kan verslinden.
De dwazen prijzen dit bestaen;
Omdat de besten van hun allen,
Die noch na reden willen gaen,
Vermomt in deze zotheit vallen.

### L'ARGENT NE CONSIDERENY CE QUI EST-BONNY CE QUI EST HONESTE.

Sans honneur, sans amour, sans foy, & sans pitié, Sans honte, sans respect, sans equit d'amitié, Le desir de l'argent regne sur les Mortels, Avec tant de pouvoir, qu'il n'y a rien de capable, De horner sa fureur, pas mesme les Autels, Tant cette horrible faim devient insatiable.

Homme



PECVNIA A BONO ET HONE STO ABSTRAHIT.

Homme avare & brutal, pourquoy murmures-tu Contre la supreme sagesse? Il n'en faut point douter. L'amour de la richesse, Est la haine de la vertu.

CUM

### CUM FRUCTU PEREGRINANDUM.

Lib. 2. Od. 16. Quid brevi fortes jaculamur ævo-Multa? quid terras alio calentes Sole mutamus? patriæ quis exful Se quoque fugit?

Lib. 1. epsst. 11.

Tu, quamcumque Deus tibi fortunaverit horam, Grata sume manu, nec dulcia differ in annum: Ut, quocumque loco sueris, vixisse libenter Te dicas. Nam si ratio, & prudentia curas, Non locus effusi latè maris arbiter, ausert: Cælum, non animum mutant, qui trans mare currunt.

### 50. REIST, MAER MET VOORDEEL.

De mensch verander van klimaet,
Hy hael de lucht aen Ganges stroomen:
Zoo hy zichzelven niet ontgaet,
Hy is geen voetstap ver gekoomen.
Wat helpt het of hy jaegt en tracht:
Het zy het buiten schorte of binnen,
Hy moet, met al zijn redens magt,
't Verandren aen zich zelf beginnen.

#### IL FAUT VOYAGER UTILEMENT.

A quoy bon tant courir sans devenir plus sages? Quel prosit tirons nous de ces plaisants voyages? En changeant de pays changeens aussi de mœurs: Nous avons beau roder cette machine ronde, Si nous ne bannissons lé vice de nos cœurs, Nos pas sont supersus sur la Terre of sur l'Onde.

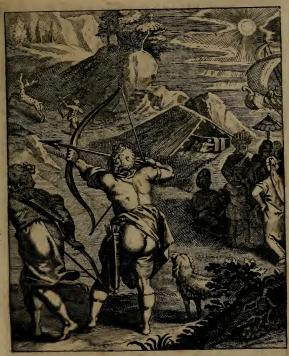

CVM FRVCTV PEREGRINANDVM.

Nos inconstances continuës, Nous font errer par l'Univers; Et sous mille climats divers, Voir mille terres inconnuës. Mais nous voyageons vainement. Nostre esprit inquiet nous fait toufiours la guerre. Aussi pour vivre heuseusement, Il ne faut point changer de Terre, Il faut changer de sentiment.

N 2 ANXIA

### ANXIA DIVITIARUM CURA.

Lib. 3. Od. 1. Desiderantem quod satis est, neque Tumultuosum sollicitat mare: Nec savus Arcturi cadentis Impetus, aut orientis Hædi: Non verberatæ grandine vineæ, Fundusque mendax: arbore nunc aquas-Culpante, nunc torrentia agros Sidera, nunc hiemes iniquas.

#### FI. RYKDOM BAERT ZORG.

De rijkdom brengt haer zorgen mêe; Het kooren ligt op 't veld verslagen, De kielen sneuvelen op zee, Of 't geld wert heimelijk ontdragen; Maer die 't verganklijk niet begeert, Schoon Leeu of hondsgestarnte blaken, Of dat de koude lucht regeert, Noch een noch ander kan hem raken.

#### LE SOUCI DES RICHESSES EST ENNUYEUX ET IMPORTUN.

Un cœur avide au gain, ami de la richesse N'est jamais sans souci, sans chagrin, sans tristesse, S'il n'a point de tresors il veut en acquerir; S'il en at il en veut garder la joüissance, Et s'il tes a perdus il est prest de mourir, Heureux qui vit content sans soussirir l'indigence.



ANXIA DIVITIARVM CVRA.

Consulte, Ambitieux, ce que tu vois icy; Et ton cœur aura fait un excellent estude. Le pauvre vertueux vit sans inquierude; Et le riche méchant c'est jamais sans soucy;

QUO.

QUO PLUS SUNT POTÆ, PLUS SITIUNTUR AQUÆ.

Crefcit indulgens sibi dirus hydrops,
Nec sitim pellit, nisi caussa morbi
Fugerit venis, & aquosus albo
Corpore languor.

102

Lib 3.

Od. 24.

Lib. 1.

— scilicet improbæ
Crescunt divitiæ, tamen
Curtæ nescio quid semper abest rei.

Semper avarus eget, certum voto pete finem.

# 52. GOED STOPT GEEN GIERIGHEIT.

Hy, die, met waterzucht belaen,
Door drinken meent zijn dorst te lessen,
Kan met geen drinken die verslaen,
Al krijgt hy volgeschonken slessen.
Die rijkdom heest byeen gehoopt;
Maer zijn begeerten niet verdreven,
Of schoon zijn kosser overloopt,
Hy zal na meer en meerder streven.

#### PLUS L'ON A BEU PLUS L'ON VEUT BOIRE.

Plus l'Hydropique boit, & plus voudroit il boire, Il sent croistre son mal, & ne le veut pas croire: Plus l'Avare a de biens, plus en veut il avoir, Rien ne peut satisfaire à ses ardeurs extremes; Aussi le plus sçavant veut encor plus sçavoir, Tant le desir du plus reque dedans nous mesmes.

Re-

# uit HORATIUS FLACCUS. 103



QVO PLVS SVNT POTÆ, PLVS SI' TIVNTVR AQVÆ.

Retranche le desir qui t'agite & te trouble;'

Borne ta convoitise où finit ton pouvoir.

Plus l'Hydropique boit, plus la soif luy redouble.

Plus l'Avare a de biens, plus il en veut avoir.

Plus.

QUOD SATIS EST CUI CONTINGIT NIHIL AMPLIUS OPTAT.

Lib. 1. Saty:.1.

104

Dum ex parvo nobis tantumdem haurire relinquas, Cur tua plus laudes cumeris granaria nostris? Ut, tibi si sit opus liquidi non amplius urna, Vel cyatho: & dicas, magno de flumine mallem, Quam ex hoc fonticulo tantumdem sumere. Eo set, Plenior ut si quos delectet copia justo, Cum ripa simul avulsos serat Ausidus acer. At qui tantuli eget, quanto est opus, is neque limo Turbatam haurit aquam, neque vitam amittit in undis. At bona pars hominum decepta cupidine falsò, Nil satis est, inquit : quia tanti, quantum habeas, sis. Quid facias illi? jubeas miserum esse libenter, Quatenus id facit, ut quidam memoratur Athenis Sordidus, ac dives, populi kontemnere voces Sic solitus: Populus me sibilat, at mihi plaudo Ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca.

### 53. TGENOEGENIST AL.

Natuur, met kleen beslag gepast,
Laet aen begeerte onrustig ploegen,
't Geen aen Natuur verstrekt een last,
Die haer gerust vind in 't genoegen.
Wat hoeft hy uit een diepe gracht
Te drinken, met gevaer van 't leven,
Wanneer hy ziet dezelve kracht
Aen eene waterwel gegeven?

CELUI QUI A CE QU'IL LUY FAUT NE DOIT RIEN SOUHAITTER DAVANTAGE.

Si vous avez besoin de queiques verres d'eau Qu'importe d'en puiser d'un fieuve, ou d'un ruiseau, De mesme que sert-il d'avoir tant de richesses, Si on peut vivre heureux avec un peu de bien, Méprisons la fortune & toutes ses largesses, Vivant honestement on n'a besoin de rien.

Dans



### OVOD SATIS EST CVI CONTIGIT.

Dans l'heureuse cabane ou la paille me couvre Je gouste des plaisirs qui sont bannis du Louvre, Et prefere mon sort, au sort mesme des Rois. Ne desirant que peu, j'ay ce que je desire. Et trouve que j'ay fait un choix,

Pour qui mille Tyrans ont destruit mille loix,

O

F06

Lib. 2.

Satyr. 3.

AVARUS NISI CUM MORITUR, NIHIL RECTE' FACIT.

Pauper Opimius argenti positi intus & auri, Qui Vejentanum festis potare diebus Campana solitus trulla, vappamque profestis: Quondam lethargo grandi est oppressus: ut heres Jam circum loculos, & claveis lætus ovansque Curreret. Hunc Medicus multum celer atque fidelis Excitat hoc pacto. Mensam poni jubet, atque Effundi faccos nummorum: accedere plureis Ad numerandum. Hominem sic erigit, addit & illud: Ni tua custodis, avidus jam hæc auferet heres. Men' vivo? ut vivas igitur, vigila: hoc age. Quid vis? Deficient inopem venæ te, ni cibus, atque Ingens accedat stomacho fultura ruenti. Tu cessas? agedum sume hoc ptisanarium orizæ. Quanti emtæ? parvo. Quanti ergo? octo assibus. Eheu, Quid refert, morbo, an furtis, pereamne rapinis? Quisnam igitur sanus? qui non stultus. Quid avarus? Stultus, & infanus.

### 54. EEN GIERIGAERT DOET MAER GOET NA ZYN-DOOD.

Opijm, op de oevers van de dood, Die een geneesdrank dorst ontzeggen, Om dat een stuiver was te groot Voor zijn gezondheit uir te leggen, Betoont ons, dat van gierige aert Geen penning voordeel valt te halen, Voor dat hy sterft en henevaert. Dan moet hy het gelag betalen.

L'AVARE NE FAIT RIEN DE BIEN QU'A L'HEURE DE LA MORT.

Avare que je plais ton miserable sort,
Te voilà donc reduit à deux doits de la mort,
Il faut sept ou huit sols pour r'acheter ta vie,
Tu tremble de mourir, pourtant tu ne veux pas
Donner ce peu d'argent, quelle estrange manie,
Tu fais bien de punir ton crime du trépas.

Ne

uit HORATIUS FLACCUS. 107



AVARVS NISI CVM MORITVR NIHIL RECTE FACIT.

Ne voila, pauvre Avare, à la fin de ta vie! Implore à ton secours, l'or qui fut ton envie. Voy s'il te peut tenir tout ce qu'il t'a promis. Mais au fort de ton mal, le traistre t'abandonne, Et pour ton desespoir; le voila qui se donne, Aux plus grands de tes ennemis.

O 2

AMI-

# AMICITIAM FOVET MUNIFICENTIA.

Lib. 1. Satyr. 1.

108

fi cognatos, nullo natura labore Quos tibi dat, retinere velis, fervareque amicos; Infelix operam perdas: ut fi quis afellum In campum doceat parentem currere frænis.

Lib 2. Saty...2.

— cur improbe caræ Non aliquid patriæ tanto emetiris acervo ? Uni nimirum rectè tibi semper erunt res ?

Ovid. 2. de Ponto. Turpe quidem dictu: fed si modò vera fatemur, Vulgus amicitias utilitate probat.

# 55. DE MILDDADIGE MAEKT VRIENDEN.

Die geld bezit in overvloet,
En tot zijn vrienden denkt te maken,
Die noit ontfangen eenig goet,
Zal nimmer tot zijn oogwit raken.
Verplichting prikkelt allermeest.
Zijn moeite is, zonder die, verlooren:
't Schijnt of men wil het traegste beest,
Regeeren, net, op toom en spooren.

### LA LIBERALITE' ENTRETIENT L'AMITIE'.

Si vous vouliez, dresser un Baudet au manege, Vous passeriez par tout pour un esprit peu sage: De mesme qui voudroit avoir des vrais amis Sans estre liberal, auroit de la folie, Ils ne seront jamais fidelles & soumis, Si l'on ne nourit point par presents l'amitié:



VULGUS ANICITIAS UTILITATE PROBAT.

Le profit est l'objet de l'amitié vulgaire. Mais un cœur grand & noble, ayme sans interest; Et je croy que l'Amour, estant Dieu comme il est, N'est usurier, ny mercenaire. 0 3

LI-

LIBERALI HOMINI VOLUNT OMNES QUAM OPTIME'.

Lib. v. Satyr. 1.

TIO

At si condoluit tentatum frigore corpus, Aut alius casus lecto te affixit: habes qui Assideat, fomenta paret, Medicum roget, ut te Suscitet, ac reddat natis, carisque propinquis. Non uxor salvum te vult, non silius: omnes Vicini oderunt, noti, pueri atque puellæ. Miraris, cum tu argento post omnia ponas, Si nemo præstet, quem non merearis, amorem.

Martial. lib. 5. Extra fortunam est quidquid donatur amicis, Quas dederis, solas semper habebis opes.

### 56. Y D E R H E L P T D E N MILDEN.

Komt een milddadig mensch in nood,
Terwijl hy heeft veel deugds bedreven,
Treurt yder, angstig om zijn dood:
Elk wenscht hem een gelukkig leven;
Maer lijd een vuile vrek verdriet,
Niet een vertroost hem met zijn zegen,
Daer elk afkeerig van hem vliet.
De gierigaert heeft yder tegen.

#### L'HOMME LIBERAL EST AIME' DE TOUT LE MONDE

Parmy tous les bonheurs il n'en est point d'égal, A celuy que possede un homme liberal, Châcun s'estime heureux d'avoir son amitié, Tout le monde s'empresse à luy faire la Cour, Et s'il est attaqué par une maladie, Ses parens, ses amis, châcun vient au secour.

Heu-

### uit HORATIUS FLACCUS.



LIBERALI HOMINI VOLVNT OMNES OPTIME.

Heureux ces Hommes innocens, Qui Vainqueurs absolus des sens; Quittent avec plaisir, cette obscure demeure. Qui partagent leurs biens avecque jugement; Et qui sont assurez qu'entrant au monument, Leur digne Successeur les regrette & les pleure. III

# II2

Lib. I. Epift. 10. Imperat, aut servit collecta pecunia cuique: Tortum digna sequi potiùs, quàm ducere funem.

VARIUM PECUNIÆ DOMINIUM

Lib. I. Epist. 16. Quî melior servo, quî liberior sit avarus, In triviis fixum cum se dimittit ob assem; Non video. Nam qui cupiet, metuet quoque porrò. Qui metuens vivit, liber mihi non erit umquam.

# HET GELD DIEND OF WORD GEDIEND.

Die zich ontslaet van dienstbaerheit, En Rijkdoms flaverny kan vlieden, Heeft 't zware juk haer opgeleit, En mag die grootvorstin gebieden; Maer wie de Koningin, het geld, Tot hare boeien zelf komt nooden, Houd zy verstrikt in haer gewelt. Her geld gebied of word gebooden.

#### ON PEUT FAIRE UN DIFFERENT USAGE DES RICHESSES.

On peut faire de l'or un different usage Suivant ce que l'on est ou plus fol, ou plus sage, Ravi de son brillant l'un s'en laise éblouir, Et l'autre se moquant de sa fausse lumiere, Estime ce metail peu propre à rejouir Des esprits élevés par dessus la matiere.

# uit HORATIUS FLACCUS. 113



VARIUM PECUNIÆ DOMINIUM.

La plus part des Mortels font si peu genereux, Qu'ils flattent lâchement des monstres ttop heureux, Que leurs biens mal-acquis font l'objet de l'envie. Moy qui n'ay point comme eux, le courage abba tu; Je veux toute ma vie Mépriser la Fortune, & suivre la Vertu.

STUL-

#### STULTITIAM PATIUNTUR OPES

Lib. t. Epift. 1,8 Ovid. lib. 2: de arte.

TIA

Pauper amet cautè, timeat maledicere pauper.

Aurea nunc verè sunt sæcula: plurimus auro Venit honos, auro conciliatur amor. Ipse licèt venias Musis comitatus Homere: Si nihil attuleris, ibis Homere foras.

Menand. in Senar. Omnes ita sentire oportet: Quòd omnibus maxima vis, & potestas Ex divitiis acceáat.

### 58. DEN RYKEN STAET ALLES WEL.

Als Marsias slechts op zijn fluit,
Met barsch gezicht, begint te blazen,
Roemt yder kinkel dat geluit,
Gelijk Vorst Midas, hooft der dwazen.
Wat grillen rijken Plutus maekt,
Wat zotskap hem wert omgehangen,
Geen' zoo vrymoedig dat hy 't laekt.
Hy wert voor wijs by elk ontsangen.

#### LES RICHESSES ENTRETIENNENT LA FOLIE.

Le Riche bien souvent se coiffe de folie , Croyant d'executer tout à sa phantaiste , Car le peuple flateur approuve se qu'il fait , Ce qu'il dit est aussi reputé pour sentence , Quoyque le plus souvent ce ne soit en esset Que sottises qu'il dit , que chimeres qu'il panse.



VITIO VITIUM ACCEDIT.

Ne te vante jamais ny d'esprit, ny d'adresse, Pour avoir plus volé, que n'ont fait tes Ayeux. Midas estoit tout d'or; & malgré sa richesse, Il passa pour un Asne au jugement des Dieux.

P 2

### PECUNIÆ OBEDIUNT OMNIA

Lib. 2. Satyr. 3

—— omnis enim res, Virtus, fama, decus, divina, humanaque pulchris Divitiis parent: quas qui construxerit, ille Clarus erit, fortis, justus, sapiens, etiam & Rex, Et quidquid volet. Hoc yeluti virtute paratum Speravit magnæ laudi fore.

Proh, ut nihil fanum reperias uspiam, Sed omnes pariter serviant, victi lucro.

Lib. 2. Satyr. 5. Et genus, & virtus, nisi cum re, vilior alga est.

# 59. ALLES KNIELT VOOR HET GELD.

Wat buigt zich niet eerbiedig neer
Voor Rijkdom, blind en uitgelaten!
Geleerde en flechte, knecht en heer,
De Godsdienst, deugd en hooge staten.
Waerom? wat gaven heest het geld?
Om dat men vroom acht en rechtvaerdig,
Die Plutus goude schijven teld,
Al was hy zelfs verachtens waerdig.

### TOUT OBEIT A L'ARGENT.

Tout obeit à l'or, la sagesse, l'honneur, L'adresse, le sçavoir, la vertu, la valeur, Dependent de Pluton, ce Dieu de la richesse, Tout vient luy rendre hommage, & revere ses lois, C'est luy qui peut donner l'estime & la noblesse, Et de ses savorits faire des puisans Rois.

Mon-



PECUNIÆ OBEDIUNT OMNIA.

Monstre de qui le front est ceint d'un diadéme, Corrupteur des esprits, sier tyran des Mortels! Qui peut te resister? puisque la Vertu mesme Oublant ce qu'elle est, t'èleve des Autels.

P 3

QUID

### QUID NON AURO PERVIUM.

Lib. 3. Od. 16.

Inclusam Danaën turris ahenea,
Robustæque fores, & vigilum canum
Tristes excubiæ, mnnierant satis
Nocturnis ab adulteris;
Si non Acristum, Virginis abditæ
Custodem pavidum Jupiter, & Venus
Risssen: fore enim tutum iter, & patens,
Converso in pretium Deo.
Aurum per medios ire satellites,
Et perrumpere amat saxa potentiùs
Ictu sulmineo.

### 60. HET GOUD DRINGT ALLES DOOR.

Die Danaë haer kamer floot,
Om geile liefde te beletten,
Maekt van het goud haar luftgenoot.
Het goud kan poorten open zetten.
Daer hoeft geen blikfem noch geweld:
Men ziet rondas en spiessen vallen,
Uit schrik, voor het ontsagbaer geld.
Het werpt om laeg de hooge wallen.

# QU'EST-CE QUE L'OR NE PEUT PAS ENTREPRENDRE.

La tour de Danaé nous fait voir dans la fable Qu'aux clairs rayons de l'or rien n'est impenetrable, La belle se croyoit bien cachée à l'amour, Qu'on ne forceroit pas sette garde fidelle, Mais une pluye d'or vient tomber dans sa tour. Et porter supiter dans sa chambre auprés d'elle.

Beauté



QUID NON AURO PERVIUM.

Beauté qui mets nos cœurs en cendre,
Et qui mesme des Dieux sais tes adorateurs;
L'or est le Roy des Enchanteurs,
Ton cœur tout sier qu'il est, ne sçauroit s'en dessendre:
Et s'il trouve des acheteurs;
Il n'a rien qui ne soit à vendre.

PE-

#### PECUNIA DONAT OMNIA.

Lib. 1.

120

Scilicet uxorem, cum dote, fidemque & amicos, Et genus, & formam regina Pecunia donat, At benè nummatum decorat Suadela, Venusque.

Eurip. Belleroph.

Ingens vis est divitiarum: Quas qui nactus est, nobilis statim evadit.

Iuvenal, Sat. 2, Da testem Romæ, tam sanctum, quam fuit hospes Numinis Idæi: procedat vel Numa, vel qui Servavit trepidam slagranti ex æde Minervam: Protinus ad censum, de moribus ultima siet Quæstio: quot pascit servos? quod possidet agri Jugera? quam multa magnaque paropside cænat?

### 61. HET GELD GEEFT ALLES.

De groote Koningin, het goud,
Had hare gunsten opgedragen
Aen eenen rijken, vuil en oud;
Straks kon hy Venus oog behagen.
Zy schenkt hem adeldom, verstand,
Een schoone vrou en brave vrinden:
De deugden gaen hem aen de hand.
't Is by een rijken al te vinden.

#### L'ARGENT DONNE TOUTES LES BELLES QUALITEZ.

Dans le Siecle present qu'un homme soit hydeux, Borgne, bossu, boiteux, & mesme monstrucux, Qu'il soit né d'une race inconnue ou insame, Pourveu qu'il ait de l'or, on n'y regarde rien, Il aura des amis, & une belle semme, Il sera beau, galant, brave s'il a du bien.

O que



PECUNIA DONAT OMNIA.

O que tu fais d'outrage aux vertus heroïques, Dont si faussement tu te piques; Homme sans honneur & sans foy. Tu slattes lachement un infame Tantale; Et le cœur embrazé d'une slame brutale, Tu sais de son argent, ton Idole & ton Roy.

AVA-

# AVARUS QUÆSITIS FRUI NON AUDET.

Lib. 2. Satyr. 3. Si quis emat cytharas, emtas comportet in unum, Nec studio cytharæ, nec Musædeditus ulli:

qui discrepat islis,
Qui nummos, aurumque recondit, nescius uti
Compositis, metuensque velut contingere facrum?
Si quis ad ingentem frumenti semper acervum
Porrectus vigilet cum longo suste; neque illine
Audeat esuriens dominus contingere granum,
Ac potius foliis parcus vescatur amaris:
Si positis intus Chij, veterisque Falerni
Mille cadis, nihil est, tercentum millibus, acre
Potet acetum. Agè, si & stramentis incubet undeoctoginta annos natus, cui stragula vestis,
Blattarum, ac tinearum epulæ, putrescat in arca.

# 62. EEN RYKEN GIERIGAERT IS ARM.

Een Ezel die rozynen draegt,
Eet distels, aen een duin gewassen:
Zoo werd een gierigaert geplaegt.
Hy sluit zijn kleeren in zijn kassen
En draegt een kale py, uit noot.
Zijn Schuur en kelder legt geladen;
Noch drinkt hy water uit de sloot,
En kan hem met een raep verzaden.

# L'AVARE N'OSE JOUIR DE SES BIENS ACQUIS.

Ce n'est pas sculcment dans l'enfrer qu'un Thantale Brûle qu milieu de l'ean d'une soif sans égale, Il se voit en ce monde aussi des malheureux, Qui vivant dans les biens acquis en abondance, Ne mangent que des fruits les moints delitieux, Eux-mesmes s'imposans ceete sotte abstinence.

Non:



Non. Il n'est pas besoin d'inventer un supplice Pour punir ce brutal de son avidité. Il s'est fait son bourreau par excez d'avarice; Et sçait bien se punir comme il a merité.

Q2

HE-

# HERES INSTAR VULTURIS ESSE SOLET.

Lib. 2. Satyr. 5.

124

anus improba Thebis, Ex testamento sic est elata. Cadaver Unctum oleo largo, nudis humeris, tulit heres: Scilicet elabi si posset mortua. Credo Quòd nimiùm institerat viventi.

Plaut.

Illud est, vide, ut jam quasi vulturi triduo Priùs prædivinant, quo die esuri sient, Illud inhiant omnes.

Perf.

Mens, bona fama, fides, ut clarè hæc audiat hospes: Illa sibi introrsum, & sub lingua immurmurat, ô si Ebullet patrui præclarum sunus!

# 63. EEN ERFGENAEM IS ALS EEN GIER.

't Geviel dat een Thebaensche vrouw,
En 't moest haer ersgenaem gehengen,
Hy 't naekte lijf besmeeren zou,
Om zelf het lijk naer 't graf te brengen,
Of ze eens zijn hand ontglippen mogt,
Die haer noit los liet by het leven,
En aenzag als een roof gedrocht
't Welk gaepte als zy den geest zou geven.

#### L'HERITIER EST SOUVENT SEMBLABLE AU VAUTOUR.

Si ce pawvre defunct pouvoit revoir le jour, Comme traiteroit-il ce funesse vautour, Je dis cét beritier qui gardoit ce malade Pour luy faire donner ses biens & ses essets, Si-tost qu'il le voit mort il le porte en parade, Croyant d'avoir par la payé tous ses bien-faits.

L'A-

# uit HORATIUS FLACCUS. 125



AVARUS ETIAM POST FATUM IMPROBUS.

L'Avare est plein d'ire & d'envie; Le temps qui change tout, n'en change point le sort. Il sut méchant toute sa vie, Il l'est encore après sa mort.

Q 3

PAU.

#### PAUPERTATIS INCOMMODA.

Lib. 3. Od. 24.

T26

Magnum Pauperies opprobrium, jubet Quidvis & facere, & pati: Virtutifque viam deferit arduæ.

Iwen. Sat 3.

Comic.

Non facilè emergunt, quorum virtutibus obstat Res angusta domi.

Pauperies inimica bonis est moribus.

Ad omne timidus pauper est negotium: Nam se esse credit omnibus contemtui.

# 64. ARMOEDE IS EEN SLECHTEN RAEDSMAN.

Wie, overvliegend van verstand,
Zich voelt van armoe streng regeren,
Wanneer zy wreet met sterke hand.
Hem tracht van 't pad der deugd te weeren;
Dan word bedrog zijn toeverlaet:
't En zy, door beter geest gedreven,
Hy opgewekt door wijzer raet,
Keert weer te rug tot beter leven.

# LES INCOMMODITEZ DE LA PAUVRETE'.

L'indigence est un mal qu'on dit contagieux, Tout le monde le fuit, les jeunes & les vieux, Parce qu'on recognoit qu'il met un grand opstacle Pour pouvoir arriver au Temple de l'honneur, Où tous voudroient courir à consulter l'Oracle, Qui promet la vertu, les biens, & le bonheur.



PAUPERIES NON TEMNENDA.

La pauvreté n'est pas indifferante; Zenon à tort de la mettre en ce rang. Par sa vertu, l'ame la moins puissante, Peut triompher de la chair & du sang.

NIL

NIL EGO CONTULERIM JUCUNDO SANUS AMICO

Lib. 1. Satyr. 5.

128

Postera lux ovitur multo gatissima, namque Plotius & varius sinuesse vergiliusque Occurunt; animæ qualeis neque candidiores Terra tulit, neque queis me sit devinctior alter. O, qui complexus, & gaudia quanta suerunt! Nil ego contulerim jucundo sanus amico.

# 65. EEN GOED VRIEND IS DE GROOTSTE SCHAT.

Een vriend acht zijnen vriend veel meer
Dan 's aerdrijks dierbaer goud en schatten.
Hy tracht zijn eigen nut en eer
În 't heil zijn 's halsvriends te bevatten:
De vriendschap kent geen stam noch bloet;
Maer laet alleen vernoegt zich vinden,
Door weldaet, uit een trouw gemoet;
Het teiken van oprechte vrinden.

#### RIEN NE SE PEUT COMPARER A UN AMY DE BELLE HUMEURS

L'énjouement d'un amy nous rend sa compagnie L'un des charmans plaisirs qu'on goûte dans la vie, On le peut appeller un cinquième element, Et pour se conformer au sentiment du Sage, L'on doit pour son ami mépriser son argent, Et mesme preferer l'amitié à l'hommage.



HOMO HOMINI DEVS.

L'amour anime de ses slames, Tous ceux qui sont dignes du jour. Les hommes qui n'ont point d'amour, Sont des corps qui vivent sans ame,

R

#### AMICITIÆ TRUTINA.

Lib. t. Satyr. 3. amicus dulcis, ut æquum est, Quum mea compenset vitiis bona: pluribus hisce, Si modò plura mihi bona sunt, inclinet. amari Si volet: hac lege in trutina ponetur eadem.

Arift.
Alig. 210-

Amicitiam ibi esse dicimus, ubi est amor reciprocus.

# 66. EEN VRIEND VERSCHOOND SYN VRIEND

Weeg steets uw vriend op vriendschaps schael:
Spreek met beleeftheit van zijn daden;
Verschoon hem met een zachte tael
Zoo gy hem ziet geneigt ten quaden.
Verminder dus, door vrientschaps plicht,
Zijn misslag; zoo 't u kan behagen,
Dat, als gy dwaelt in zijn gezicht,
Hy uwe seilen zal verdragen.

### LA BALANCE DE L'AMITIE'

L'innocente magie, eft celle de l'Amour:
Pour nous bien faire aimer, aimons à nostre tour.
Gardons nous de tenir une exaste balance
Pour peser aux Amis toutes leurs actions:
Excusons leurs défauts par nostre bienveuillance,
Et ils excuseront nos impersettions.

L'hom-



AMICITIÆ TRVTINA

L'homme receut egalement; Le bien & le mal en partage: Et Dieu l'a fait expressement, Asin que sa vivante image, Deut aux soins de l'amour, son accomplissement.

R 2

AMI-

### AMICI VITIUM NE FASTIDIAS.

Lib. t. Satyr. 3.

132

At pater ut gnati, sic nos debemus amici, Si quod sit vitium non fastidire. Strabonem Appellat pætum pater: & pullum, malè parvus Si cui filius est: ut abortivus fuit olim Sifyphus. Hunc varum, distortis cruribus, illum Balbutit scaurum, pravis fultum malè talis. Parciùs hic vivit: frugi dicatur. Ineptus, Et jactantior hic paullò est: concinnus amicis Postulat ut videatur. At est truculentior, atque Plus æquo liber: simplex, fortisque habeatur. Caldior est: acreis inter numeretur. Opinor, Hæc res & jungit, junctos & servat amicos.

### 67. LIEF ZIET GEEN LEET.

De Liefde ziet gebrek voorby.

Men zal in scheele en kreuple zoonen,
In bultenaer, of hoe hy zy,
De vlek met beter naem verschoonen.
Een geldverspiller noemt men mild:
Een suffer zal na kennis trachten.
De snoever schijnt van 't vrolijk gild.
Zoo kan men 's vriends gebrek verzachten.

#### NE TE FASCHE POINT DES DEFAUTS DE TON AMI

L'on peut bien rencontrer un Cavalier bien fair, Mais non pas un Phænix ou un Ami parfait, Châcun a son defaut: que si l'amour d'un Pere Sçait si bien déguiser les vices d'un enfant, Un Ami serat-il d'une humeur si severe D'avoir pour son Ami le cœur moins bien-faisant?

L'a



L'amour porte un bandeau, seul pareil à soy-mesme; On ne voit au travers, rien qui ne semble beau. Quiconque veut aymer, doit porter ce bandeau; Et trouver tout parsait en la chose qu'il ayme.

R<sub>3</sub>

**IDEM** 

Sall. in Catill.

T34

# IDEM VELLE AT QUE IDEM NOLLE, EA DEMUM FIRMA AMICITIA EST.

Lib. 1. epist. 18.

Nec tua laudabis studia, aut aliena reprendes:
Nec, cùm venari volet ille, poëmata panges.
Gratia sic fratrum geminorum Amphionis atque
Zethi dissiluit: donec suspecta severo
Conticuit lyra. Fraternis cessisse putatur
Moribus Amphion.

Virgil. 1.

ipse uno graditur comitatus Achate.

### 68. EENSGEZINTHEYT MAEKT VRIENDSCHAP.

Dat censgezintheit Liefde baert,
Laet Zethus en Amfion blijken:
Dees wraekt zijn harp, naer kunst gesnaert,
Om beter Zethus te gelijken
Die tot het jagen was gezint.
Zoo zal een vriend, tot vriendschaps teiken,
Beminnen 't geen zijn vriend bemint,
Zoo ver de reden toe kan reiken.

LA CONFORMITE DE VOLONTEZ DANS LES AMIS EST T'AFFERMISSEMENT DE L'AMITIE.

Le ciment le plus fort de la belle amitié
Est de joindre les cœurs par une sympathie,
Vouloir ce que l'un veut, conformer son humeur
A celuy d'un ami qu'un beau desir enstame,
Comme fait Amphion en suivant ce Chasseur,
C'est dans deux divers corps n'avoir qu'une mesme ame.

Les



IBI EST AMOR VBI EST RECIPROCVS.

Les Amis doivent tour à tour Se Témoigner leur defferance. Ceux la n'ont pas beaucoup d'amour Qui n'ont gueres de complaisance.

## DOMI ARGUS, FORIS TALPA.

Cùm tua pervideas oculis mala lippus inunctis,

Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum,

Quàm aut aquila, aut serpens Epidaurius? at tibi contrà

Eyenit, inquirant vitia in tua rursus & illi.

Terent. Ita comparata est hominum natura,
Heautent Aliena meliùs ut videant & judicent, quàm sua.

136

Perf.

Sat 4.

Sic nemo in sese tentat descendere, nemo: At præcedentis spectatur mantica tergo.

me curetis,

Ædibus in nostris quæ prava aut recta gerantur.

## 69. t'HUIS SCHERPER TOEZIEN ALS BUITEN.

Zock neerstig in uw eigen hof
Het onkruit 't geen'er valt te wieden,
Dat andren raekt, 't zy schande of lof,
Laet dat door anderen geschieden.
Doorzie vry scherp op uwe borst,
Uw eigen zak in alle hocken;
Maer die gy op uw schouders torst.
Laet die, dien 't aengaet, onderzoeken.

AYEZ DES YEUX D'ARGUS CHEZ TOY, ET IMITE LA TAUPE AU DEHORS.

Si tu veux te laisser conduire à la raison, Fais la Taupe au dehors, l'Argus à la maison, Ne l'arreste jamais sur les défauts d'un autre, Nous voyons bien souvent dans son œil un festu, Quand nous ne voyons pas la poutre dans le nostre: Considere ton vice, imite sa Vertu.

Doux



DOMI TALPA, FORIS ARGUS.

Doux & traistres censeurs, Amis à deux visages, Qui croyez faucement, que tout vous est permis; Connoissez vos dessauts: & si vous estes sages, Vous serez indulgeants à ceux de vos amis. 138

# ZINNEBEELDEN CUIQUE SUUM STUDIUM.

Lib. 1. Quam scituterque, libens, censebo, exerceat artem, Epis. 14.

Lib. 2. Navem agere ignarus navis timet: abrotanum ægro

\*Fpift.1. Non audet, nifi qui didicit, dare. Quod Medicorum est

Promittunt Medici, tractant fabrilia fabri.

Amphides Comicus. Non est ullum humani infortunii Solatium dulcius in vita, quàm ars: Dum enim animus disciplinæ vacat suæ, Lætanter præternavigat, & obliviscitur calamitates.

#### 70. ELK IN HET GEEN HY WEET.

't Zy Dokter, Schilder, of Poëet,
Dat zy de konst te boven raken,
Daer elk zijne uuren aen besteet,
Kan hun vermaert en achtbaer maken,
Maer die, te grootsch op zijn verstant.
Veel kunsten wil gelijk bevatten,
Blijft hangen aen te lagen trant.
Te veel geperst dreigt uit te spatten.

#### CHACUN A SON INCLINATION PARTICULIERE.

Châcun suit son genie en l'Art, ou la Science, L'un n'a pour un metier que de l'indisserence, Pendant que pour un autre il sent un doux attrait, L'un s'estudie aux Vert, & l'autre à la Peinture, Un autre veut passer pour Medecin parfait, Nous suivons en cela l'instinct de la Nature.

Veux



CUIQUE SUUM STUDIUM.

Veux tu laisser de toy d'illustres monumens; Et gagner une place au Temple de la Gloire. Suy les Arts immortels des filles de memoire; Et ne force jamais tes nobles sentimens.

2

SUA

### SUA NEMO SORTE CONTENTUS

Lib. T. opift. 14.

140

Optat ephippia bos piger: optat arare caballus, Cui placet alterius, sua nimirum est odio sors.

Lib. 1. Satyr. 1. Qui fit, Macenas, ut nemo, quam fibi fortem Seu ratio dederit, seu fors objecerit, illà Contentus vivat, laudet diversa sequentes? O fortunati mercatores, gravis annis Miles ait, multo jam fractus membra labore. Contrà mercator, navim jactantibus Austris, Militia est potior, quid enim? concurritur: hora Momento aut cita mors venit, aut victorio lata. Agricolam laudat juris legumque peritus, Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat. Ille, datis vadibus, qui rure extractus in urbem est, Solos selices viventes clamat in urbe.

#### 71. NIEMANT IS MET ZYN LOT TE VREDEN.

De werkös, die de ploeg veracht,
Houd toom en zadel van de Paerden,
In haer gebruik, van meerder pracht.
Het Paerd houd weer de ploeg in waerden.
Wie leeft te vreden in zijn staet?
De schipper wil een koopman werden.
De boer ziet weelde in een soldaet.
Geen mensch zal in zijn stant volherden.

#### PERSONNE N'EST CONTENT DE SA FORTUNE.

Le Cheval au labeur se montre plus dispos, Ainsi que fait ce Bœuf la selle sur son dos. Le Solitaire adhorre cette vie importune, Et brule du desir de se faire Soldat, Le Soldat du Marchand envie la Fortune, Le riche Villageois celle de l'Avocat.

Nous



Nous accusons les animaux

Des desirs déreglez dont nous sommes coupables.

Mais les hommes tous seuls ont de si grands dessaux;

Les bestes n'en sont point capables.

S 3

IN QUOCUNQUE VITÆ GENERE PHILOSOPHARI LICET.

Si pranderet olus patienter, Regibus uti piss.17. Nollet Aristippus; si sciret Regibus uti, Fastidiret olus, qui me notat.

Aristop. Virtuosus beneutitur quibuscumque.

Ovid. Pectoribus mores tot funt, quot in orbe figuræ;
Qui sapit, innumeris moribus aptus erit.

### 72. GEEN STAET BELET DE OEFFENING DER WYSHEIT.

Die lust tot wijsheit heeft, vint stof,
't Zy met Diogenes, verschooven,
Of Aristip, in 's Konings hos.
De wijsheit staet de plaets te boven.
De Kunstenaer, die 't goud begeeft,
Om zijn Figuuren te verrijken,
Laet, als hy steen of kooper heeft,
Zijn konst in minder stoffen blijken.

#### ON PEUT ESTRE VERTUEUX EN TOUTE SORTE DE CONDITION.

En tout temps, en tout lieu, en tout genre de vie On goûte les douceurs de la Philosophie, Dans un chetif tonneau, ou à la Cour des Rois, A la ville, ou aux champs, sur la terre, ou sur l'onde, La Vertu prescrivant toutes les mesmes lois, Le Philosophe peut vivre dans le grand monde.

En



IN QVOCVMQVE VITÆ GENERÈ PHILOSO PHARI LICET

En tous lieux la Vertu se trouve, Chacun peut entendre sa voix; Et bien souvent on la découvre, Telle parmy les bruits du Louvre, Qu'elle est au silence des bois.

### VICTRIX MALORUM PATIENTIA

Lib. 1.

Eurip. m Protefilac.

Firg. A. neid. 5.

Durum: sed levius fit patientià, Quidquid corrigere est nefas.

Altero duorum colloquentium indignante, Is qui se non opponit, plus sapit.

- superanda omnis fortuna, ferendo est.

### 73. LYDZAEMHEID VERWINT.

Hebt gy gekregen binnen boort
Een snooden, daer gy mee zult varen,
Gy zijt 'er in. het moet nu voort.
Dus kuntge uw lijdzaemheit bewaren.
De wijze Sokrates verzacht
De gramschap, met wat bot te vieren.
Het quaed verliest zijn grootste kracht,
Blijst iemand stil en goedertieren.

#### LA PATIENCE TRIOMPHE DE TOUT.

L'injure ne va pas jusques à l'homme sage, Le Patient se met au dessus de l'outrage, Xantippe a beau crier, Socrate est le vainqueur, Parce qu'il souffre tout avecque patience: Ses affronts pretendus ne touchent pas son cœur, Il considere tout avec indifference.

FOR-



VICTRIX MALORUM PATIENTIA.

On tient qu'un homme doit passer Pour un lâche & pour un infame; Quand il endure que sa femme; Le coisse d'un pot à pisser. Socrates cependant ce docteur authentique, Soustient publiquement que c'est une Vertu. Quant à moy qui toussours ay craint d'estre battu, Je pense que la chose est fort problematique. FOR-

## 146

### ZINNEBEELDEN

### FORTUNA NON MUTAT GENUS.

Epod. Od. 4. Lampson.

Cæca fove indignos Fors, ut lubet, at tua dona, Simia ne maneat simia, non facient.

Hor. lib. I. epsft. ad Fuscum. Horst. L16. 1. epist. 2.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret, Et mala perrumpet furtim fastigia victrix.

Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu.

Quod nova testa capit, inveterata sapit.

Heu male diluitur teneris quod mentibus hæsit.

#### NATUUR KOMT BOVEN 74.

Fortuin kan, in het goudgewaet, Met kroon en septer zien braveren Een Sim, die, in dien hoogen staet, Niets van haer kuuren zal verleeren: Al slaet en stoot gyze op de huit, Heeft eens natuur haer plooi genomen, Men jaegtze met geen vorken uit : Die aert wil steets te voorschijn komen.

### LA FORTUNE NE CHANGE PAS LE NATUREL

La Fortune peut bien placer dans un Palais Un Singe, or luy donner des Pages, des Laquais, Les ornemens Royaux, le Sceptre, & la Couronne, Mais il est tousiours Singe: & de mesme un Badaut Avec tout les tresors que cette aveugle donne Ne changera jamais son esprit de Lourdaut.

Mange

Alguan. in pj. 118. v. 9.

> Ioan. Owenus.



FORTUNA NON MUTAT GENUS.

Mange dessous un dais: Dors dedans un balustre: Sois fils de mille Rois, & petit fils des Dieux; Si tu n'as la Vertu qui les mit dans les Cieux, Tu ne seras qu'un sot Illustre.

T 2

### 148

### ZINNEBEELDEN

### A MUSIS TRANQUILLITAS.

Lib. 2. Od. 26. Musis amicus, tristitiam & metus Tradam protervis, in mare Creticum, Portare ventis.

Ovid. 5. Tr. eleg. Sunt opus, & pacem mentis habere volunt.

Idem. 1. Trist. eleg. 1. Anxia mens hominum curis, confecta dolore, Non potis est cantus pandere Pierios: Carmina proveniunt animo deducta fereno, Tristia cum lætis non bene signa cadunt.

Ovid. lib. 3. de arte. Adde quòd insidiæ sacris à vatibus absunt, Et facit ad mores ars quoque nostra bonos. Nec nos ambitio, nec nos amor urget habendi, Contemto colitur lectus & umbra foro.

### 75. WYSHEIT BAERT RUST.

De vrees en rou raekt op de vlucht,
Daer Pallas en Apol zich toonen
By minnaers van verstant en tucht,
Die by de zanggodinnen woonen.
Hier huisvest vroolijkheit en vree.
Zoo kan hem deugd en Wijsheit voeren
Daer geene droefheit vind haer stee,
Noch zwarigheên 't gemoed beroeren.

#### C'EST DES MUSES QU'IL FAUT ATTENDRE LE REPOS.

E'est des Muses qu'on doit esperer une paix, Que les soins ne sçauroient inquieter jamais; Les soucis ne vont pas jusques sur le Parnasse, L'ami des Muses n'a ny crainte, ny douleur, Minerve l'en dessend, & Apollon les chasse, Assin de conserver le calme dans son cœur.

Nou-



A MUSIS TRANQUILLITAS.

Nouveaux & genereux Orphées, Qui loin de la faveur des Rois, Venez au silence des bois, Consulter les doctes Fées. Vous ignorez les soins cuisans. Qui devorent les Courtisans. La triftesse & la peur, ne vous sont point la guerre, Vous estes affranchis des injures du sort; Et de tous les maux de la terre, Vous n'éprouvez jamais que celuy de la mort.

T 3

A

### A MUSIS ÆTERNITAS.

Lib. 4. Dignum laude virum Musa vetat mori: Calo Musa beat.

150

O facer, & magnus vatum labor, omnia fato Eripis, & populis donas mortalibus ævum.

Vixêre fortes ante Agamemnona
Od. 9.

Multi, fed omnes illacrymabiles
Urgentur, ignotique longa
Nocte, carent quia vate facro.

Nemo me lacrymis decoret, nec funere fletum faxit. Cur? volito vivu' per ora virum.

### 76. DICHTKUNST MAEKT EEUWIG.

De zanggodinnen en de tijt
Verheffen, uit gedrang der volken,
Die aen de Dichtkunst zijn gewijd,
En voertze boven lucht en wolken:
Indien hun lof, die noit verdween,
Wierd aengeranst van lastermonden;
Of van onwetenheit bestreen,
Noch duurt die ecuwig ongeschonden.

#### LES MUSES NOUS DONNENT L'IMMORTALITE'.

On ne parleroit plus sans Homere d'Achille, Ænée nous seroit inconnu sans Virgile, A peine sçauroit-on qu'ils ont jamais esté, Si les Muses n'avoient retiré de la cendre Leurs noms pour les graver à l'immortalité: Sans elles qui sçauroit la valeur d'Alexandre.

Mufes



A MVSIS Æ TERNITAS.

Muses que vos sacrez mysteres,
Changent le destin des mortels.
Que ceux qu'un beau desir consacre à vos autels,
Portent de puissants caracteres.
Leur nom a plus d'éclat que le Flambeau des Cieux.
Le Temps rompt, pour leur plaire, & sa faulx, & ses aisses;
Et quand ils ont quitté leurs dépouilles mortelles,
La gloire en fait autant de Dieux.

POST

Seneca Her.furent.

Lib. 2. Od. 10.

152

#### POST MULTA VIRTUS OPERA LAXARI SOLET.

Sperat infestis, metuit secundis,
Alteram sortem benè præparatum
Pectus, informes hiemes reducit,
Jupiter: idem
Summovet, non si malè nunc, & olim
Sic erit, quondam cythara tacentem
Suscitat Musam, neque semper arcum
Tendit Apollo.
Rebus augustis, animosus atque
Fortis apare. Sapienter idem,
Contrahes vento, nimium secundo,

Turgida vela.

77. ARBEID EN RUST OVERHAND.

De rust verstrekt een heilzaem goet.
Apol zal wel zijn boog ontsnaren,
En by de Harp, met bly gemoed,
De zang tot een verquikking paren.
Fortuin schijnt zomwijl welgezint.
De zon straelt schoon na regenvlagen.
Zoo de arrebeit de rust verwint,
De rust zal de arbeit weer verjagen.

#### LA VERTU SE REPOSE APRES AVOIR BIEN TRAVAILLE'.

On n'entend pas tousours le foudre sur sa teste, Void-on pas succeder le calme à la tempeste, Et après un beau temps l'Ocean agité: Tout de mesme Apollon fait à son luth caresse Après un long travail, quelle temerité De vouloir travailler sans repos & sans cesse!



POST MULTA VIRTUS OPERA LAXARI SOLET.

Un travail continu, nous est un long supplice. Le Bal qui dure trop lasse le plus dispos. Il faut ménager à propos, Le temps qu'on donne à l'exercice, Et celuy qu'on donne au repos.

#### VARIA SENECTÆ BONA.

De art.

154

Multa ferunt anni venientes commoda fecum, Multa recedentes adimunt.

Lenior & melior fis, accedente senecta.

Non comedunt fruges, non potant fervida vina.

### -8. DE OUDERDOM HEEFT OOK VOORDEEL.

Natuur bezorgt den ouden dagh.
De Tijd, die van hem heeft verdreven,
Al wat in de eerste jonkheit plag,
Vermaek en oeffening te geven,
Brengt weder andre gaven mee:
De wijsheit, en haer gunstelingen,
Rijp oordeel, matigheit en vree,
Die de eerste mallighêen verdringen,

#### LES BONHEURS DE LA VIEILLESSE.

Le Vieillard sur le Jeune a bien de l'avantage, Les jeux, & les plaisirs ne flattent pas son age; Il bannit de chez luy la sale volupté, Pour caresser toussours la belle temperance; Il chasse de son cœur l'orgueil, la vanité, Pour y faire regner la Vertu, la Prudence.



VARIA SENECTÆ SVNTBONA.

Roy des avantures humaines,
Qui fais nos amours & nos haines;
Temps, fous qui les plus forts font enfin abbatus,
Que tes bontez nous font propices!
Quand tu nous ostes les delices,
Tu nous fais aymer les Vertus.

VERA PHILOSOPHIA MORTISEST MEDITATIO.

156

Lib. T. Epift. 4. Inter spem, curamque, timores inter & iras, Omnem crede diem tibi diluxisse supremum. Grata superveniet, quæ non sperabitur, hora.

Tu quamcumque Deus tibi fortunaverit horam, Grata sume manu, nec dulcia differ in annum.

Lib. Y. Epist. 2. Qui cupit aut metuit, juvat illum sic domus aut res. Ut lippum pictæ tabulæ, fomenta podagram, Auriculas cytharæ collectas forde dolenteis.

#### DE WYZE HOUD DE DOOD VOOR OOGEN. 79.

Die tusschen zorge en vreeze staet, En niet kan weten op wat tijden De schikgodinnen 's levens draet Genegen zijn om af te snijden: En zijnen tijt alzoo besteet Of yder uur het laetst zou wezen, Staet onbekommerder gereet, Als die niet anders kan als vreezen.

#### LA VERITABLE PHILOSOPHIE C'EST DE PENSER A LA MORT.

Tu te tuë ô Mortel pour devenir sçavant! A quey bon tant peiner pour acquerir du vent? La plus sainte leçon de la Philosophie, C'est de bien mediter qu'il faut un jour mourir: La science, l'honneur, les plaisirs de la vie, Passent comme du foin qui doit bien-tost pourir.



VERA PHILOSOPHIA MORTIS EST MEDITATIO.

Ce qui n'est pas en ta puissance,
Ne doit point troubler ton repos.
Tu balances mal à propos,
Entre la Crainte & l'Esperance.
Laisse faire le Ciel. C'est ton Maistre & ton Roy;
Et suporte avec constance.
Ce qu'il a resolu de toy.

V 3

E X.

#### EX VINO SAPIENTI VIRTUS.

Lib. 1. Od. 7.

Albus ut obscuro deterget nubila cælo Sæpè Notus, neque parturit imbreis Perpetuos: sic tu sapiens finire memento Tristitiam, vitæque labores, Molli, Plance, mero.

Lib. 1. Od. 18. Siccis omnia nam dura Deus proposuit: neque Mordaces aliter diffugiunt sollicitudines.

Ovid.lib. 1.de arte.

Vina parant animos, faciuntque caloribus aptos: Cura fugit multo diluiturque mero.

### 80. DE WYN IS OOK DE WYZEN DIENSTIG.

Gelijk een zwarte en dikke lucht,
Des nachts op 't aerdrijk neergestreeken,
Voor 't helder daglicht neemt de vlucht,
Wanneer't gereet staet door te breeken:
Zoo zal de Wijn, die zorgen slijt,
En nimmeraen verdriet kan denken,
Den geest verheugen, op zijn tijd,
Indien Minerve die zal schenken.

#### LE VIN PRIS SAGEMENT DONNE DE LA VERTU.

Le Vin est un poison, pris immoderement;
On remede puissant, s'il est pris sagement,
Dissert en essets, dissert en usage,
L'un en perd la raison, & fait mille saux pas,
L'autre en devient plus sort, plus vertueux, plus sage,
Quand il ne prend le Vin que des mains de Pallas.



EX VINO SAPIENTI VIRTUS.

Le Sage sçait bien choisir; Le temps de rire, & de boire; Et n'oste point à sa gloire Ce qu'il donne à son plaisir.

TEM-

### TEMPERA TE TEMPORI

Lib. 3. Od. 29.

160

quod adest, memento
Componere æquus, cætera sluminis
Ritu feruntur, nunc medio alveo
Cum pace dilabentis Etruscum In mare: nunc lapides adesos,
Stirpesque raptas, & pecus & domos
Volventis unà, non sine montium
Clamore, vicinæque silvæ,
Cum fera diluvies quietos
Irritat amneis.

Lamp-

Invisens hilari Tempus te, suscipe vultu, Hospitioque sove, sac tibi sitque lucro.

#### 81. SCHIK U NA DEN TYD.

De Tijd brengt schoone roozen mee;
Maer als 'er stormen, uit het noorden,
De kielen morzelen in zee;
Of Vorsten staen gereed tot moorden,
Ontsang haer dan gelijkze koomt:
Blijst onverschillig en gelaten.
Een wijze wandelt onbeschroomt,
Gelijk van moed in alle staten.

#### ACCOMMODE TOY AU TEMPS.

Un fieuve quelquefois descendant des rochers Renverse les maisons, les arbres, les clochers, Et entraisne avec sof tout dans le precipice: Il coule d'autrefois dans un paisible cours. C'est de mesme du temps, si tu le vois propice Embrase-le aussi-tost, il ne l'est pas tousiours.



TEMPERA TE TEMPORI.

En vain l'objet affreux des tourmens eternels; Fait peur à tout ce que nous sommes. Tant que la terre aura des hommes, Le Ciel verra des criminels.

 $\mathbf{X}$ 

TEM.

TEMPUS RITE? IMPENSUM SAPIENS NON REVOCAT.

Lib. 3.

— ille potens sui

Lætusque deget, cui licet in diem

Dixisse, vixi: cras vel atra

Nube polum, pater occupato,

Vel sole puro: non tamen irritum

Quodcumque retrò est, efficiet: neque

Diffinget, infectumque reddet

Quod sugiens semel hora vexit.

Honestè cedit, qui tempori cedit.

Temporibus servire, nec adversarier Austris.

### 82. HERWENSCH GEEN WELBESTEEDE TYD.

Hy heeft zijn dagen wel besteet,
Die, als de Tijd hem komt te vinden,
Haer mild bedanke, en sta gereet
Om zich te zien van 't vlees ontbinden!
Schoon Jupiter met donders raest,
Of stroit een mailucht over de aerde,
Dat maekt hem vrolijk noch verbaest:
Gerustheit blijft zijn hoogste waerde.

#### LE SAGE NE PLAINT PAS LE TEMPS BIEN EMPLOYE.

On ne verra jamais des personnes bien nées, S'amuser vainement à compter les années, Combien de mois, & d'ans, ou de jours sont passés, Si ce n'est pour sçavoir s'ils ont fait bon usage De ce temps écoulé; mais ce n'est pas assés Pour un fol, car il doit regretter son passage.

Sans

Lipfius
de una
Relig.

Phocides
apud Lipfium lib.
2. dial.8.
demilit.



TEMPVS RITE IMPENSUM NE REVOCA.

Sans te pleindre du temps qui coule comme l'onde;
Use bien de celuy que tu tiens en ta main.
Tu n'as qu'un jour à toy. Car peut-estre demain,
La mort te forcera d'abandonner le monde,

X 2

#### POST MORTEM CESSAT INVIDIA.

Lib. 2. Epist. I. diram qui contudit Hydram,
Notaque fatali portenta labore subegit,
Comperit invidiam supremo fine domari.
Urit enim sulgore suo, qui prægravat arteis
Infra se positas: exstinctus amabitur idem.

Qvid. 3. de Pont. Pascitur in vivis livor, post fata quiescit;
Tunc suus ex merito quemque tuetur honos.

Horat. Od. 14. lib. 3. quatenus heu nefas! Virtutem incolumem odimus: Sublatam ex oculis querimus invidi

### 83. DE DOOD VERWINT DE NYDA

Geen booze nijd quetst de eedle naem Der brave Helden, met haer tanden, Hun deugd, verheeven door de Faem, Streest moedig over Zee en Landen. De dood blijst meester, haer ter spijt. Alcides kan de monsters dooden: Hy sterst, verwonnen van de Nijd; Doch leest, verwinnaer by de Goden.

### PLUS D'ENVIE APRES LA MORT.

Non, ce n'est pas un mal immortel que l'envie, Sa rage ne va pas au delà de l'envie, Il borne sa fureur eusin au monument, C'est lors que la Vertu reprend toute sa gloire, Son lustre, son éclat, son prix, son ornement, Et que ses envieux publient sa victoire.



POST MORTEM CESSAT INVIDIA.

Le cruel Monstre de l'Envie,
Suit les grands hommes pas à pas;
Et pour avancer leur trépas,
Hazarde incessamment leur vie.
Mais quand par l'excez de sa rage,
Leurs jours ont éteint leur flambeau;
Il arme contre soy son perside courage,
Et tombe mort au pied de leur tombeau.

C3 NE-

### NEQUID ULTRA VIRES CONERIS.

Vis consilî expers mole ruit sua: Lib. 3. Od. 4 Vim temperatam Dî quoque provehunt

166

Lib. 3.

Od. 4.

In majus: iidem odêre vireis,

Omne nefas animo moventes.

Nil mortalibus arduum est. Lib. T. Od. 3.

Cælum ipsum petimus stultitiå: neque

Per nostrum patimur scelus,

Iraeunda Jovem ponere fulmina.

--- fcimus ut impios Titanas, immanemque turmam Fulmine sustulerit caduco.

#### BESTAET NIET BOVEN UW VERMOGEN. 84.

Hoe waent gy, boos ontzinnig rot, Op 't Hemelhooge dak te klimmen? Straks ziet ge uw stout bestaen, geknot, Geheel vergaen in rook en schimmen. Al wat de maet te buiten gaet, Durf niemand dwaeflijk onderwinden: Hy, die geen acht neemt op zijn staet, Zal hem in 't eind bedrogen vinden.

#### N'ENTREPREND RIEN AU DESSUS DE TES FORCES.

Les Geans qui vouloient escalader les Cieux, Furent tous escrasés par les foudres des Dieux, Ce conte fabuleux, Mortels, vous doit apprendre, De ne jamais agir avec temerité: De ne pas s'exposer au danger d'entreprendre Un dessein, sans l'avoir quelque temps medité.



NON TEMNITE DIVOS .

Où te porte ta rage, homme digne du foudre? Crois tu chasser ton Dieu de son Throsne eternel? S'il n'avoit pour toy-mesme un amour paternel, Déjà son bras vengeur t'auroit reduit en poudre.

NE-

TEMPORA MUTANTUR, ET NOS MUTAMUR IN ILLIS.

Lib. 3. Od. 6.

168

Damnosa quid non imminuit dies? Ætas parentum pejor avis, tulit Nos nequiores, mox daturos, Progeniem vitiosiorem.

Eurip.

Hei quò progreditur humana mens:
Quis finis temeritatis & audaciæ erit?
Si enim uniuscujusque viri vita superbè propagetur:
Est posterior priore longè
Deterior sit: Deos adjicere terræ
Oportebit aliam terram, quæ capiat
Eos, qui sunt injusti & máli.

# 85. DE TYD VERANDERT EN WY MET DE TYD.

O tijden! ô bedorven stand!
Wat erstmen veelerlei gebreeken,
Die steets vermeerdren hand voor hand:
Onze ouders konden daer van spreken;
En die ons volgen gaen niet vry.
Men ziet de hooggereeze vesten
Verdelgt, door snoode hovaerdy.
Waer wil dit henen noch ten lesten?

#### LES TEMPS CHANGENT, ET NOUS CHANGEONS AVEC EUX.

Tout se passe icy bas d'une vitesse extreme, Le temps qui change tout se change aussi luy-mesme, Nous changeons avec luy, & quoique nos Ayeux Ayent paru méchans, & addonnés au vice, Nos Peres ont esté beaucoup plus malins qu'eux, Et nous les surpassons tous encor en malice.

En



TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR.

En vain l'objet affreux des tourmens eternels, Fait peur à tout ce que nous sommes. Tant que la terre aura des hommes, Le Ciel verra des criminels.

#### NEGLECTÆ RELIGIONIS POENA MULTIPLEX.

Lib. 3. Od. 6. Delista majorum immeritus lues, Romane, donec templa refeceris, Ædeisque labentes Deorum, & Fæda nigro simulacra sumo:

Horat. 3. Garni. 6. Dii multa neglecti dederunt Hesperiæ mala luctuosæ.

#### 86. VERACHT GEEN GODSDIENST.

Zoo gy der Goden Kerk herstelt,
Door oudren ondeugd neergezonken,
Waerom uw welvaert legt gevelt,
Zal Godsdienst's hemels gunst ontvonken.
Hy toont rechtschapen kerkenplicht,
Die, in 't gemoed tot deugd bewoogen,
In 't hert de Godheit Tempelen sticht,
En houd rechtvaerdigheit voor oogen:

#### DIEU PUNIT LE MESPRIS DE LA RELIGION DE PLUSIEURS MANIÈRES.

Quel estrange malheur; les Temples sont pollus, Leur culte negligé, les Autels abbatus, Quand quelque chastiment éclatte sur nos testes, Helas c'est pour punir nostre irreligion, La Famine, la Mort, les Guerres, & les Pestes Ne sont que pour dompter nostre rebellion.



NEGLECTA RELIGIONIS POENA MVLTIPLEX.

Si le glaive & la flame, ont les champs desertez; Les Temples abattus, & les Villes brulées. Si tu vois au tombeau, tes fils precipitez, Et traisner aux cheveux tes filles desolées. Toy; par qui tant de loix ont esté violées, Sçache que c'est le fruit de tes impietez.

Lib. 4. Od. 5. Lib. 3. Od. 2.

172

#### CULPAM POENA PREMIT COMES.

Homicidæ ruinosum juxta murum dormienti,
Nocte astitisse aiunt Serapin in insomniis,
Et vaticinatum suisse: Jacens tu surge,
Et jace mutatus o miserabilis alio.
Hic autem excitatus, mutavit locum: marcidus autemille
Murus derepente statim jacuit humi.
Tunc mane sacrificavit Diis, illos putans delectari homicidiis:
Sed Serapis rursus vaticinatus per noctem astans,
Si non permisi te mori, mortem quidem sine tristitia
Nunc essugisti, cruci scias te asservari.

#### 87. STRAF NAER VERDIENSTE.

De tempeldief of moordenaer,
Al wort hy niet op 't feit gegrepen,
Noch zweeft de straf niet ver van daer,
Die hem vervolgt met felle zweepen.
Hy meng zich, onder schoonen schijn,
Voor 't oog der menschen, nevens vroomen,
't Mag voor een tijd verborgen zijn,
De kreuple straf zal eindlijk koomen.

#### LE REMORDS DE CONSCIENCE ACCOMPAGNE TOUSJOURS LE CRIMINEL.

Arreste scolerat, puisqu'il est impossible D'eviter en courant cette peine invisible, Qui t'accompagnera par tout jusqu'à la mort, Tu ne sçaurois chasser hors de ta conscience, Le témoin qui t'accuse, & reproche ton tort, Ny co bourreau qui veut en prendre la vengeance.

Tra.



CVLPAM POENA PREMIT COMES.

Tragiques instrumens des vangeances celestes, Monstres dont la fureur se deborde sur tous: Regardez ces boureaux inhumains comme vous, Bientost vous sentirez leurs atteintes funestes.

PRIN-

# PRINCIPUM DELICTA PLEBS LUIT.

Lib. T.

174

Quidquid delirant Reges, plectuntur Achivi. Seditione, dolis, scelere, atque libidine, & ira, Iliacos intra muros peccatur & extra.

I.ib. 1, Od. 15. Pastor cùm traheret par freta navibus Idais Helenam perfidus hospitam, Ingrato celeres obruit otio
Ventos, ut caneret fera
Nereus fata. Mala dueis avi domum,
Quam multo repetet Gracia milite,
Conjurata tuas rumpere nuptias,
Et regnum Priami vetus.

# 88. HET VOLK BOET DE SCHULT DER VORSTEN.

Was 't niet een snoode Prinsen vond,
Dat zich gantsch Griekenland beroerde,
En Troie neerstorte in den grond,
Toen Priaems zoon Heleen ontvoerde?
Die Vorsten toonden eedler bloed,
Die eerst een wet zich zelven stelden.
't Geen 's Konings dertle lust miscoet,
Zal 't gantsche Koningrijk ontgelden.

# LES PEUPLES SONT PUNIS DES FAUTES DE LEUR PRINCE.

Les Troyens ont porté la rigoureuse peine,
Dont les Grecs ont puni l'enlevement d'Heleine,
De mesme bien souvent les peuples innocens
Soussrent le chastiment des crimes de leurs Princes:
Les pauvres sont aussi punis pour les puissans,
Pour la faute d'un Roy on ruine des Provinces.

Misc-



SEQUITUR NOSENTES VLTOR DEVS.

Miserables Troyens, par les Dieux immolez, A leurs vangeances legitimes: N'accusez plus les Grecs, si vous estes brulez, Vostre Prince impudique, & l'excex de vos crimes, Ont alumé le seu qui vous a desolez, TUTE

### TUTE', SIRECTE' VIXERIS.

Lib 2. Od. 13.

176

Quid quisque vitet, nunquam homini satis
Cautum est in horas. Navita Bosphorum
Pænus perhorrescit: neque ultrà
Cæca timet aliundè sata:
Miles sagittas, & celerem sugam
Parthi: catenas Parthus, & Italum
Robur; sed improvisa lerhi
Vis rapuit, rapietque gentes.

Menand in Senar Imminet autem unicuique hoc quod debet pati.

#### 89. DIE WEL LEEFT IS OVER AL ZEKER.

De wijze sterst niet onbereit.

Eschyl, wanneer hy quam te hooren,
't Geen van zijn noodlot wierd gezeit,

Heest zedert de ope lucht gekoren.

Noch viel het uit zoo't was gespelt.

Aen plaets of wijs is niet geleegen.

Het stersuur maekt hem niet ontstelt

Als hy de deugd volgt op haer wegen.

#### EN VIVANT SAGEMENT ON VIT SEUREMENT.

En vain nous pretendens de changer nostre sort, Encor moins d'eschapper l'inevitable mort, Elle fait ressentir en tout lieu sa puissance, Mais il y a moyen de ne la craindre pas, Et de passer ses jours en paix, en asseurance, Celuy qui vit sort bien, eraint fort peu le trépas.



TVTE, SI RECTE VIXERIS.

Ne crois pas éviter la mort, Que la loy divine t'appresse; Car si ton propre toict ne t'ècraze la teste, Le toict d'un étranger accomplira le sort.

#### DE FUTURIS NESIS ANXIUS.

1 ib. 3. Od. 29. Prudens futuri temporis exitum Caliginofa nocte premit Deus: Ridetque, si mortalis ultra Fas trepidat.

Lib. 1. Od. 11.

Tu ne quæsieris scire (nesas), quem mihi, quem tibi Finem Dî dederint, Leuconoë: nec Babylonios Tentaris numeros, ut melius, quidquid erit, pati: Seu pluries hyemes, seu tribuit Jupiter ultimam.

Lib. 1. Od. 9.

Quid fit futurum cras, fuge quærere: & Quem fors dierum cumque dabit, lucro Appone.

### 90. HET AENSTAENDE IS ONS VERBORGEN.

Hy is al te ongerust van geest
Die, of door passer, vogelschreien,
Of ingewant van eenig beest,
't Besluit van God zoekt af te leien.
De kennis van Gods wijs bestier,
Werd van den Hemel niet gegeven
Aen eenig onvernustig dier.
Die magt is aen Jupijn gebleven.

#### NE TE MET PAS EN SOIN DE VOULOIR PENETRER DANS L'AVENIR.

L'avenir est un font dont tu n'es pas le maistre, Tous ces soins que tu prend roulent sur un peut-estre, Pourquoy donc endurer pour un mal incertain Tant de travaux d'esprit & de peines certaines, Les Cieux, les animaux sont régardés en vain, Pour connoîstre le sort des fortnnes humaines.

Scru-



DE FUTURIS NE SIS ANXIUS.

Scrutateurs des choses futures, Ennemis des secrets divins; Ne consultez plus les Devins, Pour apprendre vos avantures. L'art est faux & pernicieux, Qui dans les grands chiffres des Cieux, Croit decouvrir nos destinées. Dieu seul comme Roy des humains, Tient le conte de nos années; Et le destin du monde est l'œuvre de ses mains.

# QUID ENIM VELOCIUS ÆVO.

Lib. 2. Od. 11. nec trepides in usum
Poscentis zvi pauca; fugit retro
Levis juventas, & decor, arida
Pellente lascivos amores
Canitie, facilemque somnum.
Non semper idem sloribus est honos
Vernis, neque uno Luna rubens nitet
Vultu; quid zternis minorem
Consiliis animum satigas?

# 91. NIET SNELLER DAN DE TYD.

Betrouw uw leven niet te hoog,
De Tijd zal fnel van u verdrijven
De Jeugd en wellust van het oog;
Geen Min noch schoonheit mag 'er blijven:
De smaek en slaep gaen op de vlucht.
De Tijd heeft al 't vermaak bestreden,
En laet niets over, van die vrucht,
Als ouderdom met stramme leden.

# RIEN DE PLUS VISTE QUE LE TEMPS.

On peut bien comparer le temps à un éclair, Qui passe incontinent qu'il se fait voir dans l'air; De mesme nous voyons le temps de nostre vie Couler en un instant, & que dans quelques jours La jeunesse passant d'un autre age est suivie, Qui bannit les plaisirs, les graces, les amours.

Franc



QVID ENIM VELOCIVS ÆVO.

Franc d'ambition & d'envie;
Pauvre mortel, passe une vie,
Que la mort tallonne de pres.
Peu de chose suffit au Sage;
Et pour faire un petit voyage,
Il ne saut pas de grands appresse.

ÆTER-

### ÆTERNUM SUB SOLE NIHIL

De arte Post.

182

mortalia facta peribunt, Nedum fermonum stet honos & gratia vivax.

Ouid, 15. Metam,

Tempus edax rerum, tuque invidiosa vetustas.

Propert.

At non ingenio quæsitum nomen ab ævo Excidet. Ingenio stat sine morte decus.

Auson.
epig. 35.

Miremur periisse homines: monumenta fatiscunt, Mors etiam saxis nominibusque venit.

# 92. ALLES IS VERGANKELYK.

Geen sterke stad, hoe hoog bewald, Geen rijk, beslooten in zijn muuren, Of hunne mogentheit vervalt.

De strenge Tijd kan 't al verduuren.

Is 't vreemt dat alles smelt tot niet,
Daer zelfs aen drie bevalligheden

Het eigen ongeval geschiet,
't Geen ook geleertheit heeft geleden?

### RIEN N'EST ETERNEL ICY BAS.

On ne peut rien trouver d'eternel icy bas, Tout retourne au neant, ou souffre le trépas, Le temps, qui prend plaisir de miner toutes choses, Détruit les hauts Sapins comme les moindres Fleurs, Les Hommes bien souvent durent moins que les Roses, Et n'ont que le loisir de jetter quelques pleurs.

Rayon



SOLE NIHIL. ÆTERNUM SUB

Rayon d'un Soleil invisible; Pompe de la Nature: Enchantement des yeux;

invincible,

Il est vray, ton Empire est grand Et si de tes appas il reste quelques comme les Cieux.

tes charmes:

Ne vante point les feux: ne vante point les armes,

Dont tu desoles l'Univers.

Beauté qui de l'amour rend le trait. Tu passeras un jour par le ciseau des Parques;

marques,

Mais ne te flatte point du pouvoit de Ce ne sera que dans nos Vers.

SIC VIVAMUS, UT MORTEM NON METUAMUS.

Lib. 2. Od. 14.

¥84

Eheu fugaces, Posthume, Posthume Labuntur anni: nec pietas moram Rugis, aut instanti senectæ Afferet, indomitæque morti.

# 93. LEEFT ZO DATGE NIET VREEST VOOR STERVEN.

Als ge in een Spiegel u beschout
En ziet uwe eertijds gladde wangen,
Gerimpelt, en uw huid veröud;
Dan leert gy hoe de Jaren hangen
Gewiekt, als schakels aen elkaer.
Het deugdzaem en Godsdienstich leven
Blijst zelfs niet vry van dat gevaer.
Niets kan het noodlot wederstreven.

#### VIVONS D'UNE MANIERE A NE PAS CRAINDRE LA MORT.

Mettons nous en estat de ne craindre la mort, Quand on a bien vécu elle nous sert de port, Pour sortir d'une mer toute pleine d'orage, Soyons prest d'obeïr à son commandement: Puisque la volonté de l'homme le plus sage Ne sçauroit retarder ses ordres d'un moment.



SIC VIVAMUS, UT MORTEM NON METUAMUS.

Tel par un sentiment brutal, Croit donnant tout à la Nature; Eviter le chemin satal, Qui nous meine à la sepulture. Tel pense dans la Pieté, Trouver un lieu de seureté; Contre les trois sœurs homicides. Ils se trompent égallement. Le trépas devance les rides, Ou les suit infailliblement.

A a

DE

DE ROGO, NON DE DOMO EXTRUENDA SENEX COGITET.

Lib. 2. Od.18.

186

Truditur dies die,
Novæque pergunt interire Lunæ.
Tu fecanda marmora
Locas fub ipfum funus, & fepulcri
Immemor, struis domos.

Quid, quòd ufque proximos Revellis agri terminos? & ultra Limites clientium Salis avarus.

### 94. DIE OUD IS DENKE AEN 'T GRAF.

Hoe! wilt gy, dwaes en oude zot,
De marmersteenen laten klieven,
En bouwen u een prachtig slot,
Om uwe grootsheit te believen?
Wat gaert ge een overvloet byeen!
Bestel uw huis van zeven voeten,
Noch veel te groot, al schijnt het kleen,
Het eind van al uw ydel wroeten.

TN VIEILLAND DOIT PLUTOST SONGER A FAIRE BATIR SON TOMBEAU QU'UNE MAISON,

Ne faut-il pas avoir perdu toute raison Pour vouloir s'anuser aprés une maison, Lorsque l'on à déja un pied dedans la biere: Ce Vieillard impressé pour bâtir ce Palais, Feroit mieux d'aprêter sa demeure derniere, Où l'on le doit placer bientost pour un jamais,

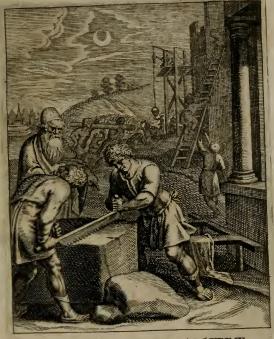

DE ROGO SENEX COGITET.

Que te servicil Ambitieux, De voler toutes nos Provinces; Pour élever en mille lieux, Des Palais dignes de nos Princes? Ignores-tu que les destins, Aprés quelques facheux matins, Vont borner le cours de ta vie?

Déja tes plus beaux jours ont esteint leur slambeau.

Pensédoncàla mort. Ton âge t'y convie;

Et si tu veux bâtir, va bâtir un Tombeau.

A22 MOR-

### MORTE LINQUENDA OMNIA.

Lib. 2. 2d. 14. Linquenda tellus, & domus, & placens
Uxor, neque harum, quas colis, arborum,
Te præter invifas Cupressos,
Lilla branem Dominum sequetur.

Ulla brevem Dominum sequetur.
Absumet hæres Cæcuba dignior
Servata centum clavibus: & mero
Tinget pavimentum superbum,
Pontificum potiore cænis.

Ovid. 3.
Amor.
el. 8.

Scilicet omne facrum mors importuna profanat, Omnibus obicuras injicit illa manus.

### 95. DIE STERFT MOET ALLES VERLATEN.

De dood heeft in zijn arm gevat
Een die hy dwingt zijn gelt en staten,
Zijn huisvrouw, kinders, land en stad
En schatten, andren na te laten.
Hy kan niet meer, na dit bestek,
By wijn en Vrienden lustig leven:
Een linnen kleet, op zijn vertrek,
Werd slechts, hem tot die reis gegeven.

# IL FAUT TOUT QUITTER EN MOURANT.

Quand tu possederois tout ce vaste Univers Il faut un jour donner ton corps en proye aux vers, Et laisser pour tousiours tout ce qu'il y a d'aimable, Enfans, parens, amu, femme, tresors, Palais, Et le plus grand Seigneur at une sin semblable Au sortir d'iey bas à son moindre Laquais.

Ayma-



MORTE LINQUENDA OMNIA.

Aymable folitude ou j'ay l'amé ravie Et goufte le bonheur que les Cieux m'ont promis,

Livres qui nourriflez les plaisirs de ma vie;

Et vous rare beauté que j'ay toufiours tervie,

Malgré deux puissants ennemis. Un jour viendra que la mort blesme, M'arrachant moy-mesme à moy-mes-

M'arrachera du cœur vos objets amou-

Je passeray dans l'ombre eternellement noire;

Et perdant la memoire,

Je perdray milgré moy, l'amour que j'ay pour eux:

Aa 3

COM-

COMMUNIS AD LETHUM VIA,

# 190

Charontis unda scilicet omnibus Lib. 2. Od. 14. Quicumque terræ munere vescimur, Enaviganda, seve Reges,

Sive inopes erimus coloni.

Ovid, ad Liviam.

Fata manent omnes, omnes expectat avarus Portitor, & turbæ vix fatis una ratis. Tendimus huc omnes, metam properamus ad unam: Omnia fub leges mors vocat atra fuas.

#### HET STERVEN IS GEMEEN. 96.

Een Koning heeft geen meerder recht, De dood, dien grootvorst, te gebieden, Als onderdaen, of minste knecht, Noch de oude Karons boot te ontvlieden. Wat onderwijst deze overvaert? Zy leert rechtvaerdigheit betrachten, Naerdien de mensch, hoe wijd vermaert, Zijn sterfuur zeker heeft te wachten.

LE CHEMIN DE LA MORT EST COMMUN A TOUS LES HOMMES.

Dame, Seigneur, Veilliard, Jeune, Berger, Monarque, Il nous faut tout passer dessus la mesme barque, Et dés que le destin nous a prescrit a la loy d'Obeir à Carron au sortir de ce Monde, Ce cruel n'at égard au Prince, ny au Roy, Et le premier venu passe le premier l'onde.

Naif-



#### COMMUNIS AD LETIM VIA.

Naissons ou Bergers ou Monarques,
Quand le fort a marqué nôtre dernier moment,
Nous tombons indifferemment,
Sous la main fanglante des Parques.
Nous descendons aux tristes bords
Où commande un Nocher avare;
Et payons le tribut barbare,
Que Pluton exige des morts.

#### IMPROVISA LETHI VIS.

Lib. 2. Od. 14.

192

Frustra cruento Marte carebimus, Fractisque rauci sluctibus Adriz, Frustra per Autumnos nocentem Corporibus metuemus Austrum.

Aut magno aut parvo lethi fuga.

Lib.9.
Od. 2.

Mors & fugacem persequitur virum, Nec parcit imbellis juventæ Poplitibus, timidoque tergo.

# 97. NIEMAND KAN DE DOOD ONTGAEN.

't Waer iets, indien van eene kant
De dood ons kon naer 't graf toe dringen!
Maer och! ze komt, uit zee en land,
Met vier en oorlog ons bespringen.
De dappre sneuvelt door haer schicht,
Gelijk een bloodaert, onverscheiden:
Zy blijst van hoogerhand verplicht
Om elk ten grave te geleiden.

#### LA FORCE IMPREVEUE DE LA MORT

Fuyons où nous voudrons nous n'échaperons pas L'inevitable coup d'un impreveu trépas, Si nous ne sommes pas escrasez du tonnerre, Abismez dans la mer, ou par un tremblement, Et si nous evitons les fureurs de la Guerre, Nous mourrons dans un list accablex de tourment.



IMPROVISA LETHI VIS.

Ne tante jamais la Fortune, Vy bien loin des perils de Mars, & de Neptune. Fuy le ferain des nuits; & les chaleurs du jour, Tout ce foin t'est fort inutille. Paris qui fut un lâche, & ne sit que l'amour, Est mort aussi jeune qu'Achille.

ВЬ

MOR-

#### MORTIS CERTITUDO.

Lib. 2'

Divésne prisco natus ab Inacho,
Nil interest, an pauper, & infima
De gente sub dio morêris,
Victima nil miserantis Orci.
Omnes eôdem cogimur: omnium
Versatur urna: serius ocyus
Sors exitura, & nos in æternum
Exilium impositura cymbæ.

Hic fervus, dum vixit, erat, nunc mortuus idem, Non quàm, tu Dari Magne, minora potest.

#### 98 DE DOODISZEKER.

De dood heeft yders naem en daet
Bycen gestelt om op te leezen;
Gelijk een Lotery bestaet:
Doch, wien het voor of na zal wezen,
Is naer hy eerst wert uytgehaelt.
Hy zy van groot of kleen vermogen,
Het veege sterslot, vast bepaelt,
Laet niemant los, door kunst noch poogen.

#### RIEN DE PLUS SEUR QUE LA MORT.

A quoy bon toutes tes caresses Que su pretens sure à la Mort, Sa parole, ny ses promesses Ne changeront jamais ton sort, Tous tant au Monde que nous sommes

Nous avons beau la cajoler,
C'est une Loy pour tous les hommes
Qu'elle ne sçauroit violer.

Qui



MORTIS CERTITUDO.

Qui dessus la santé fonde trop d'esperance, Couve souvent la Mort au centre de son seing, Qu'il faille à tous mourir, rien n'est de plus certain: Mais où, quant, & comment, nul n'en tient asseurance. B b 2 CUN-

#### CUNCTOS MORS UNA MANET.

Lib. 1. Od. 4. Lib. 2. Od. 18.

196

Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres.

— æqua tellus \*
Pauperi recluditur,
Regumque pueris: nec fatelles Orci
Callidum Promethea
Revexit auro captus, hic fuperbum
Tantalum, atque Tantali
Genus coërcet: hic levare functum
Pauperem laboribus,
Vocatus, atque non vocatus audit.

# 99. DE DOOD ONTZIET GEEN STATEN.

Gy Vorsten van doorluchtig bloed,
Gy hebt wel reden om te treuren!
De dood schopt met dezelve voet
Het rietedak en hooge deuren.
Geen Majesteit vind hier ontzag;
Geen laegheit kan den boer beschutten.
Het noodlot trest met eenen slag
Palleizen, en verachte hutten.

#### LA MORT ATTERRE TOUS LES HOMMES.

Au milieu d'un Chasteau ensourré de rempars La Mort va attaquer les plus vaillans Cesars, D'un pouvoir absolu elle frappe à la porte Du bon, & du méchant, du Vassal, & du Roy. Elle les sçait traitter tous d'une mesme sorte, Et leur faire subir sa rigoureuse loy.

Toy



CUNCTOS MORS UNA MANET.

Toy de qui la teste se couvre, De ce brillant Metail qui fait suivre les Rois; Ne croy pas que la Mort t'exempte de ses loix, Elle frappe aussi fort à la porte du Louvre, Qu'à celle du moindre Bourgeois.

Bb 3

#### VOLAT IRREVOCABILE TEMPUS.

Lib. 4. Od. 7.

198

Immortalia ne speres, monet annus, & almum Quæ rapit hora diem. Frigora mitescunt Zephyris: Ver proterit Æstas Interitura, simul Pomiser Autumnus fruges essudèrit: & mox Bruma recurrit iners.

Virgil.3.

Optima quæque dies miseris mortalibus ævi Prima fugit: subeunt morbi, tristisque senectus, Et labor, & duræ rapit inclementia mortis.

#### 100. DE TYD IS ONWEDERROEPELYK.

Gelijk de Lente gaet vooruit,
Die straks de Zomer na zal treden,
't Welk jeugt en manbaerheit beduit;
Zoo volgt de Hersst, met trager schreden,
En lokt de Winter, grijs als Sneeuw.
Dus hangt het al aen ronde kringen;
't Verandert zich van eeuw in eeuw,
En sluit in de oorspronk aller dingen.

### LE TEMPS VOLE SANS JAMAIS RETOURNER.

Sans cesse & sans retour on voit couler le Temps, Et l'Automne, & l'Esté, l'Hiver, & le Printemps, Mais depuis qu'une fois la saison est passée, L'on ne la voit jamais retourner sur ses pas: La route de nos jours est aussi compassée, De moment à moment nous courons au trépas.



VOLAT IRREVOCABILE TEMPUS.

Le temps qui produit les Saisons,
Les tient l'une à l'autre enchainées;
Et le Soleil marchant par ses douze maisons,
Renouvesse les Jours, les Mois & les Années.
Il n'en est pas ainsi du destin de nos jours:
Quand la Parque en borne le cours,
Nous entrons dans des nuicts qui ne sont point bornées.

NIL ALIUD AC UMBRA ATQUE FLATUS EST HOMO.

Damna quidem celeres reparant exlestia Lunx:
Nos ubi dicimus,

200

L16. Y.

Od. 4.

Quò pius Æneas, quò Tullus dives, & Ancus, Pulvis & umbra sumus.

Quis scit, an adjiciant hodiernæ crastina summæ Tempora DI superi?

Vitæ fumma brevis fpem nos vatat inchoare longam, Jam te premet nox, fabulæque Manes, Et domus exilis Plutonia.

#### 101. DE MENSCH IS MAER EEN SCHADUW.

Der menschen heerlijkheit, op 't best, Van ydelheit aeneen geweeven, Wat leevertze ons voor 't allerlest? Een bobbel van den wind gedreven. Of schaduw, die geen plaets beslaet, Een stinkent aes voor mot en wormen. Wat vordert aerdsche toeverlaet, Wanneer de dood ons komt bestormen?

L'HOMME N'EST AUTRE CHOSE QU'UN SOUFLE ET UNE OMBRE.

L'homme n'est rien qu'un peu de sousie, & de sumée, Une ombre d'un moment, une soible nuée: On peut bien comparer sa vie à un éclair, Qui passe au mesme instant qu'il commence à paroistre, Et disparoist d'abord qu'il s'est sair voir dans l'air, De mesme l'homme meurt dez qu'il commence à naistre.

Tom-

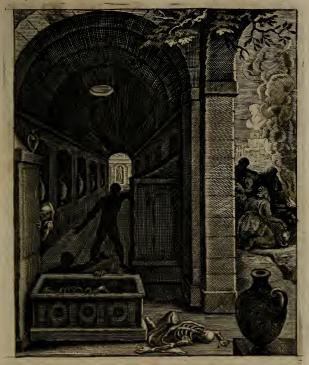

ECCE SVMVS PVLVIS .

Tombeaux de Jaspe & de Porphire, Ces Cesars & ces Alexandres, Tiltres d'or, vazes qrecieux, Qui font vos plus riches tresors Ce que vous offrez à nos yeux, Que sont-ils qu'un reste des co Nous est un grand sujet de rire.

Qui font vos plus riches tresors; Que sont-ils qu'un reste des cendres, Que la flama a fait de leurs corps? IN-

#### INEXORABILE FATUM.

Lib. 4. Od. 7.

202

Cùm femel occideris, & de te splendida Minos. Fecerit arbitria:

Non, Torquate, genus, non te facundia, non te Restituet pietas.

Cuncta manus avidas fugient heredis, amico Quæ dederis animo.

Infernis neque enim tenebris Diana pudicum Liberat Hippolytum.

#### 102. HET NOODLOT IS ONVERBIDDELYK.

Dewijl de Schaer, in Klothôshand,
De draed des levens af wil kerven,
[Want zelf de grootste van het land,
Word ook gebooren, om te sterven]
Gebruik hiertusschen 'swerrelts goed,
Tot uw vermaek en vreugd, met maten,
Eerge u vol druks bereiden moet,
Om 't zelve een' quistgoed na te laten.

# LA PARQUE EST INEXORABLE.

Quand la Parque une fois tient le cifeau en main, En vain vous la priés d'attendre au lendemain De couper le filet, elle est inexorable, Elle acheve son coup plus dure qu'un rocher, Les promesses d'un Grand, les cris d'un miserable, Ne la sçauroient jamais ny sléchir, ny toucher.



#### INEXORABILE FATVM.

Ce fameux Orateur dont le puissant discours Usurpa sans effort l'Empire de la Grece; Manqua d'eloquence & d'adresse, Quand la Mort vint trancher le filet de ses jours. Cent Rois pleins de cœur & de gloire, Ont perdu la clarté des Cieux; Et le devot Loüis qui fut si cher aux Dieux, Ne vit plus qu'en nôtre memoire.

Cc 2

## ZINNEBEELDEN

#### MORS ULTIMA LINEA RERUM EST.

Post obitum benefacta manent, æternaque Virtus Non metuit, Stygiis ne rapiatur aquis.

Propert.

Lib. 3.

Od. 30.

204

At non ingenio quæsitum nomen ab ævo Excidet, ingenio stat sine morte decus.

Non omnis moriar, multaque pars mei Virabit Libitinam.

Sit modus lasso maris, & viarum, Militiæque.

### 103. DE DOOD IS HET EIND.

ô Dood! zoo wel een trooft, als schrik.

Hoe weinig menschen overweegen
Dat aen deze uitterste oogenblik,
Het alle en eeuwige is gelegen.
Stâ buiten rijkdom, eere en staet;
De dood zal dat gesnor verdrijven.
Wat in de werrelt leeft, vergaet;
Maer deugd alleen zal eeuwig blijven.

#### LA MORT EST LALIGNE OU ABOUTISSENT TOUTES CHOSES.

Mortel ambitieux qui t'agite sans cesse Pour trouver un repos qu'en recherchant tu laisse, Arreste à cét objet, c'est ton terme, & ta sin: Ce corps & ce tombeau seront reduits en cendre, La Vertu seulement evite ce destin, Dont les plus grands Heros ne seauroient se dessendre.

S'en:



MORS ULTIMA LINEA RERUM EST.

S'en est fait. Tout est consommé,
Voicy l'achevement des choses:
Mort il faut que tu te reposes,
Et brizes pour jamais ton dard envenimé.
Mais ô! qu'en un moment ta fortune est changée,
Tu cedes à ton tour à ta fatalité;
Et la Nature humaine heureusement vengée,
S'éleve par ta mort à l'immortalité.

Cc 3

#### BLATWYSER

Der

# ZINNEBEELDE'N.

| 1 | n  | E Deugd is altijd vacrdig. |
|---|----|----------------------------|
| 2 | 1) | De roemder deugd.          |

3 Natuur wert door kunst volmaekt.

4 De deugd is onsterflyk.

5 De wysheit en deugd gaen zamen.

6 De deugd bestact in de middelmaet.

7 Middelmaet is best. 8 Deugdis werkende.

De deugdverwekt Nyd.

10 De deugd is om haer zelve beminnelyk.

II Ondougt is lastich.

12 De ondeugden Spruiten uit elkandren.

13 Opvoeding helpt veel.

14 Die niet begint die niet verwint.

15 Het einde kroont het werk

16 Wellust teelt smerte.

17 Dronkenschap verduistert het verstant.

8 Natuur stelt de maet.

19 Reinigt unv verstant. 20 Wisheit is des levens richtsnoer.

21 Doet alles met wysheit.

22 Ondeugd wikt voor bestraffing.

23 Ledigheit vocd ondeugd.

24 Bezorg uzv gemoed voor al.

25 Gewoonte is de tweede Natuur. 26 't Geweten is meer als duizent getui-

gen. 27 Daedby Naem.

28 Niet beter dan zwigen.

29 Niet ernstig by de wijn.

30 De boog moet niet altijt gespannen staen

3 I Niet te haestich.

32 De oprechte is zonder vreeze.

3 Onnoozelheit leeft veilig.

34 De vrees des doods belet veel. 35 De lichtvergenoegde is gelukkig.

36 Alle magt is hooger onderworpen.

37 Die niet begeert is ryk. 38 De Wijsheit heef vryheit.

39 Vrees voor armoede maekt slaven.

40 't Genoegenis't al.

4.1 Het Landleven is gelukkig.

42 Hetgeldwermindertgeen zorgen. 43 De groote staet is van geen zorgen

De groote staet is van geen zorger vry:

44 Zorg is niet te ontloopen.

45 Nydigheit is een groot quaet. 46 Maet houd staet.

47 Gierigheit ontbreekt geen schun.

48 Geldzucht ontziet geen perykel.

49 Rykdom doet dolen.

50 Reist, maer met voordeel.

51 Rykdom baert zorg.

52 Goed stopt geen gierigheit.

53 't Genoegen is't al.

54 Een gierigaert doet maer goet na zijn doot.

55 De milddadige maeckt vrienden.

56 Ider helpt den milden.

57 Het Geld diend of word gedient.

58 Den Rijcken staet alles wel.

59 Al-

## Blatwijser der Zinnebeelden.

182 Herwensch geen wellesteede Tyd. 39 Alles knielt voor het geld. 83 De dood verwint de Nijd. 60 Het Gouddringt alles door. \_84 Bestaet niet boven uw vermogen. 61 Het geld geeft alles. 85 De tijd verandert en wy met de tijd. 62 Eenrijcken gierigaert is arm. 86 Veracht geen Godsdienst. 63 Een Erfgenaem is als een Gier. \$7 Straf naer verdienste. 64 Armoede is een slechten raedsman. /88 Het volkboet de schult der Vorsten. 65 Een goed vriend is de grootste schat. 89 Die welleeft is over alzeker. 66 Een vriend verschoond zijn vriend. 90 Het aenstaende is ons verborgen. 67 Lief ziet geen Leet. 91 Niet sneller dan de Tyd. Eensgezintheit maekt vriendschap. 92 Alles is vergankelijk. 69 t'Huis scherper toezien als buiten. 93 Leeft zoo datge niet vreest voor Jo Elkin het geen hy weet. sterven. AI Niemant is met zijn lot te vreden. 94 Die oud is denke aen't graf. 72 Geen staet belet de oeffening der wijs-95 Die sterft moet alles verlaten. 96 Het sterven is gemeen.

Lydzaemheit verwint.

74 Natuur komt boven. 75 Wysheit baert rust.

76 Dichtkunst mackt eeuwig. 77 Arbeid en rust overhand.

78 De ouderdomheeft ookvoordeel. 79 De wijze houd de dood voor oogen.

\_80 Dewin is ook de wijze dienstig.

81 Schik una den tijd.

EYNDE

97 Niemant kan de dood ontgaen. .

101 De mensch is maer een schaduw.

102 Het Noodlot is onverbiddelijk.

99 De dood ontziet geen Staten.

100 De tyd is onweederroepelijk.

98 De dood is zeker.

103 De dood is het eind.







CP CB.

25

per





